





Palak XX

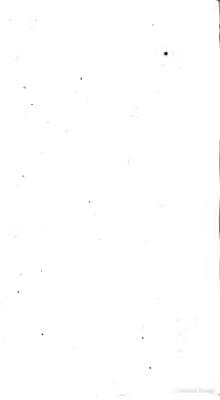

## HISTOIRE

GENERALE

DES VOYAGES.

TOME TRENTE-TROISIE'ME.

# HISTOIRE

GENEKALE

DES VOYAGES,

## NOUVELLE COLLECTION DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE.

11 121 16 2 16 1 1 1 1

Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes Langues de toutes les Nations connues : CONTENANT

CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE ET DE MIEUX AVERE' DANS LES

PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENEIRE':

AVEC LES MŒURS DES HABITANS,

COMMERCE, MANUFACTURES, &c.

POUR FORMER UN SYSTEME COMPLET

& Histoire & de Géographie moderne, qui représente

l'état actuel de toutes les Nations:

ENRICHI

DE CARTES GÉOGRAPHIQUES ET DE FIGURES.
TOME TRENTE-TROISIE'ME

到新

A PARIS.

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins,

M. DCC. LL

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



#### AVERTISSE MENT.

L'avançant dans une longue carriere, un Ecrivain, qui n'a oû donner d'autre garant que sa bonie soi, doit se croire obligé de faire quelquesois remarquer à ses Lecquirs qu'il ne les sait pas marcher au nasard, & qu'ils peuvent également compter sur sa diligence & sa fidelité usqu'au terme.

On ne parle point de cette fidelité jui consiste à publier chaque Volune dans le temps qu'on se propose, c'est-à-dire, aussi-tôt qu'on le desire, à que dans l'ardeur de plaire au Pulic on se hasarde quelquesois à le promettre. Il est certain qu'une pronesse de cette nature ne doit passer jue pour un engagement conditiontel. Ce qui dépend d'un grand nomre de secours, qu'il n'est pas aisé de assembler (\*), ne peut être assujettie

des regles fixes, ni pour la durée u travail, ni pour le temps de la pulication. Nos Bibliotheques, sans xcepter celle du Roi, ne contien-(\*) Il y arroit de l'injustice d'apprès les Anglois, & apprès ne pas faire attention que Auteur travaillois auuréois jui-même.

#### AVERTISSEMENT.

nent point tous les Voyageurs. On a recours à celles des Etrangers. Comment repondre du zele des correspondans, & de la diligence des voitures? D'ailleurs les Figures & les Cartes causent toujours quelque retardement, qui vient de la lenteur des Artistes. Ainsi, promettre qu'un Volume sortira de la presse dans un tems qu'on croit pouvoir nommer, c'est s'obliger simplement d'y apporter tous ses soins; & jusqu'à present on n'a pas eu plus de négligence à se reprocher, qu'on ne veut en avoir jusqu'à la conclusion de l'Ouvrage.

Mais pour la constance essentielle, qui regarde le fond de l'engagement & la totalité de l'exécution, on ne balance point à rassurer les Souscriteurs, qu'un délai de quelques mois paroît avoir allarmés. L'Auteur repondant tout à la fois de ses propres intentions & de celles du Libraire, déclare que sa mort est le seul obstacle qui puisse interrompre son travail. Dans cette supposition même, la France est assez riche en Ecrivains pour lui donner des Successeurs: &

#### AVERTISSEMENT.

a philosophie lui faisant envisager istez tranquillement ce qui doit ariver après lui, il veut tracer d'avane le chemin qui resteroit à suivre, si a mort, plus prompte en esset qu'il ed doit le craindre de son âge & de sa anté, ne lui permettoit pas de l'a-hever.

Aux neuf volumes qu'il a deja pupliés (\*), la mesure de son sujet, prise evec plus de soin depuis qu'il n'a plus es Anglois pour guides, l'oblige necessairement d'en ajouter trois:

Le premier, c'est-à-dire, le dixiene dans l'ordre de l'Edition, coniendra ce qui appartient encore aux ndes Orientales, sur-tout les Voyages par le Sud-Ouest, ce qui regarde es Terres australes, les Voyages pu'ost nomme errans, parce qu'ils l'ont pas d'objet fixe, & les Voyages autour du monde.

Les deux autres Tomes sont reserés presqu'entierement pour l'Ameique, suivant le nouveau plan que 'Auteur a deja pris soin d'annoncer, & dont il ne veut pas differer plus ong-tems à donner une legere idée.

<sup>(\*)</sup> Trente fix de l'Edition in-12.

#### AVERTISSEMENT.

Ce plan, aussi simple qu'agreable, consiste à reduire toutes les Relations en un seul corps, qui formera une Histoire suivie; en rejettant dans les Notes ce qui est personnel aux Voyageurs, & tout ce qui paroîtra digne d'être conservé, sans meriter d'être admis dans une narration noble & soutenue. Après beaucoup de ressexions, il lui semble que c'est l'unique moyen d'éviter, dans le texte, les petits détails & les repétitions ennuieuses, dont on a fait un juste reproche aux Anglois.

Les Voyages au Nord, qui sont en petit nombre, & la plupart très courts, trouveront place à la fin du dernier Tome.

S

On n'entre dans aucune explication sur le Volume qu'on donne aujourd'hui, parce que chaque article porte son éclaircissement dans une courte Introduction. En géneral, on se flatte qu'il ne paroitra pas le moins instructif & le moins agréable. Mais, jusqu'à l'ouverture du nouveau plan, l'ambition de l'Auteur se borne, en continuant de suivre celui des Anglois, à ne pas donner sujet de regretter ses anciens guides.



## HISTOIRE

GENERALE

DES VOYAGES,

Pepuis le commencement du XV Siecle.

SECONDE PARTIE.

LIVRE SECOND.

VOYAGES

E CARRÉ ET DE L'ESTRA aux Indes Orientales.

#### NTRODUCTION.

EUX qui s'attachant à l'efprit d'un Ouvrage, confultent les Préfaces, pour s'infreure des vûes de l'Auteur.

pour se mettre en état de juger s'il est Tome XXXIII. A

#### HISTOTRE GENERALE

INTRODUCT. fidéle à les fuivre dans le cours de fon gravail, reconnoîtront ici l'exécution de mes nouvelles promesses ('1). Ils ne peuvent avoir lû les dernieres Relations du Tome précédent, sans être fort satisfaits de retrouver ici le fond des mêmes sujets & la suire des mêmes événemens. C'est ce soin de rapprocher les Voyages contemporains, sur-tout ceux qui regardent les mêmes lieux, que les Anglois ont négligé, & qui paroît néanmoins abfolument nécessaire pour donner à ce Recueil un air historique; c'est-à-dire, pour le rendre digne de son Titre. La multirude de Relations anciennes & modernes, qu'ils ont laissées par derriere, & que je serai obligé de rappeller sur la scene pour achever l'article de l'Asie, ne me permettra pas toujours d'observer la même régle. Aussi n'ai-je promis absolument ce nouvel ordre que dans un plan qui me sera propre (2), & qui ne peut commencer qu'avec les Voyages en Amérique. Mais jusqu'alors, en continuant malgré moi de suivre le plan des Anglois, je m'efforcerai du moins de suppléer à ses défauts par des liaisons aussi naturelles que les rapports du tems & des lieux pourront les fournir.

<sup>(1)</sup> Voyez l'Ayertiflement du Tome XXIX.

Ici, j'ai l'avantage de trouver les deux intropuet. lations qui vont faire l'ouverture de Volume, liées comme d'elles-mêmes ec celles qui les précédent (3).

### VOYAGE D E C A R R E' (4).

T N reste de François s'obstinoit en- CARRE. core, avec moins de prudence. ie de courage, à combattre les obstacles

n aux voyages de Renner, Tome XXXII, p. 211 uivantes : & la Relation la Haie, ibid. p. 431. 4 ) Ce Voyage ne se fait moître que par la proion particuliere dont M. bert l'honoroit, & par commission qu'il avoit , avant fon Voyage aux es ( publié à Paris en 9, chez Claude Barbin, 2, 2 volumes, & deà Madame la Duchetle Montfort) » de visiter es Etats de Barbarie, les fles de la Méditerranée, c quelques Ports de l'O. can, dont il avoit renlu compte à ce Ministre. Relation n'est pas mal te. Elle a quelque chose révenant dans l'exorde. e n'ecrirai rien, dit

3 ) Voyez l'Introduc-

» l'Auteur, qui ne puisse m fervir à l'instruction desso hommes, ou leur plaire » au moins par le charme » de la nouveauté. Ce que » je dirai de moi ne fêra » qu'en passant, & par la » nécessité absolue d'en » patler: Le monde n'a que » faire du détail de mes » Avantures. Il ajoute . . » qu'il supprimera les ba-» gatelles , & qu'avec cette » double précaution, il » évitera les deux écueils » où échquent prefque » tous les faifeurs de Relaso tions. Cependant il paroît avoir oublié cette promesse dans le récit de pluficurs Avantures galantes auxquelles il s'arrête volontiers. Ses remarques font d'ailleurs judicieuf .s. Après fon Veyage de Surate, qui

#### HISTOIRE GENERALE

qui s'opposoient à leur établissemt de CARRE'. 1468. Madagalcar, lorfque le grand Colbert, dont les vûes s'étendaient beaucoup plus Motif du royage. loin que cette Isle, mais qui ne vouloit pas y laisser périr absolument les espé-

M. Caron est chargé de duCommerce oricutal.

rances du Commerce, jetta les yeux sur M. Caron, Hollandois fort versé dans la direction les affaires de l'Orient, où il avoit été long-tems à la tête de sa Nation. Quelques sujets de mécontement l'ayant fait rerourner en Hollande, son chagrin & son inclination l'avoient fait palser qui service de la France. Il fut nommé Directeur général de la Compagnie des Indes; & dans cette qualité, il reçut ordre de partir pour Madagascar, où la fituation de la Colonie Françoise demandoit un prompt secours.

En quelle qualité Caret e fuit.

Carré fut chargé de le suivre, sans autre commission que d'observer tout ce qu'il verroit de remarquable dans son Voyage, & d'en dresser des mémoires. I's arriverent heureusement au Fort Dauphin, " Mais ayant bien-tôt reconnu que " c'eût été ruiner les affaires de la Com-» pagnie que de s'arrêter à faire la guerre

ne compose qu'environ le quart de fon Ouvrage , il prit fon chemin par la Perfe , d'où il fe rendit en diversendroits de la Turquie, & revint en France à la fin

de 1671, Il fit ensuite un autre voyage aux Indes, dont les principales circon-Rances font le sujet de fon fecond Tome,

ux Habitans de l'Isle, Peuple farou- CARRE he, qui leur auroit donné beaucoup l'exercice , & dont la défaite entiere eur auroit apporté peu de profit ; ils Raisons qui ent le parti de faire voile vers Surate, font aban-e fameule par le Commerce de tou-dagafear. les Nations, & déja connue des Marnds François par quelques Voyages ticuliers (5). La Compagnie, remar-: l'Auteur, » ne pouvoit pas choisir, lans le monde entier, un lieu plus propre à ses desseins, ni lui, saire un Voyage plus agréable.

Avant que de prendre cette route, ils mar de l'ille terent l'Isle de Bourbon, où les Fran-de Bourbon. s avoient déja jetté des fondemens si des, que leur colonie croissoit de jour our. La Description qu'il fait de l'Isle outeroit rien à celle qu'on a lûe dans Celation de Montdevergue; mais il t un oiseau, qu'il n'avoit vû, dit-il, s aucun autre lieu. Les Habitans le nment le Solitaire, parce qu'aimant Bel oisean effet la folitude il ne se plast que dans nomméle so-Cantons les plus écartés. Il est tou-

rs feul, & jamais on n'en trouve deux lufieurs enfemble. On le compareroit Coq-d'Inde, s'il n'avoit les jambes s hautes. La beauté de son plumage admirable. C'est une couleur chan-

) Voyage de Rennefort, Tome XXXII, P. 141. A iij.

#### 6 HISTOIRE GENERALE

geante, qui tite sur le jaune. Sa chair est exquise. Caron voulut garder deux de ces oiseaux, pour les envoyer en France & les faite présenter au Roi: mais ils moururent de mélancolie, dans le Vaisseau, sans avoir voulu boire ni manger (6).

Carré ari ve à Susate. La Navigation fut heureuse jusqu'à Surate. L'Auteur faisant profession de passer sur les événemens communs, ne s'arrête pas même à l'établissement du Comptoir François dans cette ville, & se borne à le représenter florissant sous la conduite de M. Caron, qui conservoit, dit-il, à l'âge de soixante-dix ans, autant de courage & de résolution que de prudence.

Etat de la Thevenot remarque, dans la troisiécompagnie Françoise à me partie de ses voyages (7), qu'à son Surate. arrivée aux Indes en 1666 le Couver

arrivée aux Indes en 1666, le Gouverneur de Surate faisoit de grandes informations sur la Compagnie Françoise. Il avoit reçu deux Envoyés de France, La-Boulaie & Beber. (8), qui étoient venus solliciter la liberté du Commerce, & qui devoient se rendre à la Cour d'Agra dans la même vûe. Comme tous les au-

<sup>(6)</sup> L'Auteur compase
tre Ille au Paradis terreftre, & fait un éloge admirable de fon climat & de
8 produktions.
(8) Ibid. p. 61.

tes Européens qui étoient établis à Su- CARRE. ate, se croyoient intéressés à faire exlure les François, ils employoient toues sortes d'artifices pour inspirer aux In-liens une mauvaise idée de ces dangeeux Rivaux. Le Gouverneur étoit déja lisposé à leur rendre de mauvais offices la Cour, lorsqu'un Capucin, nommé e Pere Ambroise, Supérieur de la Mision de son ordre, entreprit de le désabuier. Ce Millionnaire s'étoit fait respe- important ter par sa probité. Il fut reçu favorable- Capucia rend neur à l'Audience & les nominations de la propie del nent à l'Audience, & les premieres ex- à la Compalications lui firent concevoir quel étoit gnie. e plus grand obstacle qu'il eût à vaincre. On avoit persuadé au Gouverneur que es François qui devoient venir étoient

les Corfaires. Cette calomnie avoit eu d'autant plus le facilité à se répandre, que deux ans uparavant, un Corfaire Hollandois, iommé Lambert Hugo, étant entré dans a Mer-rouge avec commission de M. de /endome, Amiral de France, & queljues François fur son bord, avoit enlevé juelques Vaisseaux. Mais ce qui causoit e plus d'allarme aux Indiens, c'étoit d'un Corcaire hiltoire d'un Navire qui portoit le ba-qui avoir age de la Reine de Visapour, & qui commission france. voit échoué vers l'Isle de Socotra. Cette leine, qui alloit en pelerinage à la

A iiij

#### HISTOIRE GENERALE

1668.

EARRY. Mecque, s'étoit trouvée hors des atteintes du Corsaire en passant heureusement dans un Vaisseau Anglois: mais s'étant contentée, pour son bagage, d'un Navire qui lui appartenoit, Hugo le rencontra & ne cessa point de le pousser avec tant de vigueur, que le Capitaine fut contraint de se faire échouer. Quoique le Corsaire ne pût s'avancer tout d'un coup vers sa proye, il ne perdit pas courage. Après avoir attendu avec patience quelles seroient les suites du désespoir des Indiens, il remarqua facilement que l'eau leur manquoit, & qu'ils ne pou-voient résister long-tems à ce besoin. En effet, ils eurent tant à souffrir, qu'ils prirent le parti de cacher dans la mer ce qu'ils portoient d'or, d'argent & de pierreries, & d'avoir recours au Corfaire même, pour sauver leur vie; dans l'espérance qu'il se contenteroit de ce qui restoit sur leur Vaisseau. Hugo, étant arrivé près d'eux, apprit de quelque perside de leur propre troupe, qu'ils avoient fait descendre dans la mer quantité d'argent, de joyaux & d'étoffes précienses, que la Reine apportoit pour faire ses pré-sens au Prophete & à ses Ministres. Il lui fut aisé d'arracher plus de lumieres à ceux qui avoient été chargés de l'exécution. Theyenot rapporte que le Capi-

taine & le Charpentier furent long-tems CARRE. tourmentés, & qu'on menaça d'égorger le fils du Charpentier aux yeux de son Pere (9). Enfin Hugo fit retirer toutes les richesses qui avoient été confiées à la mer, & s'en saiût comme du reste de la

charge.

Cette action avoit fait rant de bruit, Elle rend dans les Indes, que le nom du Corfai-odieux dans re, qu'on y prenoir pour un François, les Indes. étoit en abomination. Le Gouverneur de Surate en parla vivement au Pere Ambroise, qui eut beaucoup de peine à lui persuader que Hugo n'étoit pas François, quoiqu'il eût paru avec le Pavillon de France, & qu'il eût quelques François sur son bord. Il n'excusoit pas Comment le du-moins les foldats ou les matelots de Pere Amboife

cette Nation, d'avoir aidé à ses brigan-estime. dages; & revenant tonjours aux préventions qu'on lui avoit inspirces, il soutenoit qu'il n'y avoit que le dessein de voler qui pût les avoir amenés aux Indes. Le Missionnaire avoit en réserve une autre réponse. Il assura le Gouverneur qu'ils n'étoient venus que pour vanger l'ourrage qu'on avoit fait à quelques gens de leur pays, dans Aden, ville de l'Arabie heureuse. Il lui raconta ce qui s'étoit passé depuis quelques années dans

(9) Voyage de Carre , Tome I. p. 12.

ce Port. Une Patache de M. le Maréchall CARRE'. 1668. De-la-Meilleraie ayant été séparée de son Vaisseau par la tempête, & forcée de se retirer dans le Port d'Aden, les Sunnis après l'avoir bien reçue, après avoir promis aux gens de l'Équipage de les traiter en amis, avoient fait circoncire, malgré leur résistance, tous ceux qui étoient descendus au rivage. Cette barbare violence, ajoûta le Pere Ambroise, n'avoit pas empêché que le Roi de France n'eut désaprouvé l'action du Corsaire, parce qu'ayant quelques François sur son bord, il avoit fait une mauvaise renommée au reste de la Nation. Mais c'étoit pour détruire cet injuste préjugé, que Sa Majesté Très-Chrétienne avoit établi une Compagnie de Commerce, qui de-

Pffet de fon

exercer aucun acte d'hostilité.
Cette apologie ferme & fincere produist un changement merveilleux dans l'esprit du Gouverneur. Il pria le Pere Ambroise de l'écrire en langue Persienne. Il se hâta de l'envoyer à la Cour. Le grand Mogol, se l'étant fait lire, n'en fut pas moins satisfait. On ne sit plus que des caresses aux deux Envoyés de la Compagnie. Les Anglois mêmes, dont le

voit apporter aux Indiens plus d'avantage que la France n'en pouvoit jamais tirer des Indes, avec ordre exprès de n'y





2 T.

Président étoit ancien ami du Pere Am- CARRE. broife, leur rendirent toutes fortes d'honneurs (10). Telle étoit la disposition des esprits, à l'arrivée de Caron; & sa prudence avant achevé de surmonter les obstacles, on vit bien-tôt naître, sous les plus heureux auspices, un Comproit du nom François.

La commission particuliere de Carré 1dée qu'il lui fit chercher à se faire des liaisons uti-donne de cerles, dans la vue de s'instruire à fond de tout ce qui regarde la ville de Surare (11). . Elle n'a pas toujours été ni " figrande; ni si peuplée qu'aujourd'hui-" Elle doit à ses malheurs une partie de

" son éclat. Les Portugais l'ayant rasée " en 1520, fous la conduite d'Antoine Sylveira, les habitans ne furent pas plutôt délivrés de ces dangereux Ennemis, qu'ils entreprirent de la relever de ses ruines ; & comme ils se

» promettoient de réparer toutes leurspertes par le Commerce, ils lui don-· nerent une forme marchande, la plus » commode & la plus superbe qu'ils pu-

rent imaginet (12). Surate est située (13) sur la Côte de Salabar, à l'extrêmité de la Mer Indien-

( 10 ) Ibidem. pages 63 & suivantes. ( 11 ) Ibid. p. 14.

<sup>(12)</sup> Ibid. p. 16. (13) Voyez ci-dessoas le voyage d'Ovington. A vi

CARRI. ne, au vingt-unième dégré & demie de

latitude Septentrionale. Elle est arrosée par le Taphy, belle & grande riviere, qui forme un Port, où les plus gros bâtimens de l'Europe peuvent entrer facilement. Le climat est fort chaud; mais son ardeur excessive est tempérée par des pluies douces, qui tombent dans la faiion où le foleil a le plus de force, & par des vents qui soufflent régulierement dans certains mois. Ce mêlange d'humidité & de chaleur fait le plus fertile & le plus beau pays du monde, d'un ter-rein qui seroit naturellement sec & inhabitable. Le riz & le bled nécessaires pour la nourriture d'une si grande ville, y croissent en abondance, avec tout ce qui peut servir à la bonne chere. » Les " Européens, ajoute l'Auteur, y savent » trouver jusqu'aux délices du goût & » de la volupté ; plus habiles sur ce » point, mais plus malheureux que les » Îndiens (14).

La grande Place de Surate est environnée de belles maisons. Le Château qui la termine n'est pas un des moindres ornemens de la ville. Il a, pour sossé, la Riviere même, qui vient lavet le pied de ses Battions, & qui en rend l'approche très difficile.

(14) Ibid. p. 19.

Les Habitans n'épargnent rien pour CARE'. embellir leurs Maisons. On est surpris 1668. de voir les dehors aussi ornés d'ouvrages tdifices. de menuiserie, que les appartemens les plus propres (15). L'intérieur est d'une magnificence achevée. On y marche fur; la porcelaine, & de toutes parts les murs brillent de cette précieuse mariere; outre une quantité infinie de vases, qui donnent aux chambres un air incomparable de fraîcheur & de propreté. Les fenêtres ne reçoivent pas le jour, comme en Europe, par des carreaux de verre, mais par des écailles de Crocodile. ou de Tortue, ou par des nacres de perles, dont les différentes couleurs adoucissent l'éclat du soleil, & rendent la lumiere plus agréable fans la rendre plus obscure. Les toits sont en platesormes, & servent le soir à la promenade : souvent même on y fait tendre des lits, pour y passer la nuit plus fraîchement. C'est presque le sent moyen d'éviter les grandes chaleurs, qui se font sentir la nuit dans l'intérieur des maisons, tandis que l'air est frais au dehors.

Outre les Maisons publiques, qui sont comptoiss ouvrage des Magistrats, Carré vante des Narions Ettangeres,

<sup>(15)</sup> ibid. p. 21. On s'arrête ici à cette idée géneile de Surate, parce que les détails sont plus exasts aus la Relation d'Ovington.

#### 14 HISTOIRE GENERALE

celles que d'autres Nations avoient fair CARRE'. 1668. bâtir comme à l'envie, & qui occupent de grands quartiers de la ville. On diltinguoir, par différens étendards, les Comproirs des François, des Anglois & des Hollandois. Ces trois grands édifices joignoient à leur beauté, l'avantage d'être si bien fortifiés, qu'ils étoient à couvert

vagy.

de toutes sortes d'insultes. Surate est. Les François n'étoient établis que depillée par Se-puis un an dans Surate, lorsqu'une dangereuse expérience leur sit sentir ce qu'ilsdevoient à la prudence de leur Directeur, pour avoir tourné ses premiers soins à la sûreté du Comptoir. Un célébre Avanturier, nommé Sevagy (16), qui après avoir fait la terreur de l'Asie par ses armes, étoit parvenu à se former un Royaume aux dépens du Mogol & des Rois de Visapour & du Decan, entreprit de réparer l'épuisement de ses threfors, qu'il avoit employés dans différentes guerres, par le pillage de Surate. C'é-toit la feconde fois qu'il avoit recours à cet expédient ; mais quoiqu'il eût réussi dans une autre occasion par la surprise, il employa dans celle-ci des voyes fort. oppofées. Le seul usage qu'il fit de la

<sup>(16)</sup> Voyez son Histoire dans la Relation de Vanden Brocck , Tome XXXI de ce Recueil , & dans There-

rule fut pour gagner le Gouverneur : & CARRE. lorsqu'il se crut sûr de l'avoir fait entrer dans ses intérêts par l'espérance du pate tage, il envoya demander hautement à la ville une somme de dix millions, avec menace d'aller la piller lui-même, si sa demande étoit rejettée. Carré parle de cete intelligence, fur la foi d'un officier du Gouverneur (17), qui n'avoit pas ignoré la trahison de son Maître, mais qui avoit manqué de courage ou d'honneur pour la découvrir aux Habitans.

Sevagy douta si peu du succès , qu'a- Hardiesso près le refus auquel il s'attendoit, il fit de ce Conquéavertir la ville du jour & de l'heure qu'il choisiroit pour y entrer (18). Mais avant que de s'approcher des murs, il envoya un officier de son Armée aux Comptons des trois Nations de l'Europe qu'il redoutoit le plus, les François, les Anglois & les Hollandois, pour leur recommander de faire paroître leurs Erendarts sur leurs terrasses, & leur promettre que ce figne les mettroit à couvert de la fureur du foldat. M. Carron le fit remercier, dans les termes les plus obligeans. Ce les François pendant il mena l'officier dans le lieu où du pillage.

les Marchands de France s'affembloient; & lui ayant fait remarquer quantité d'ar-

<sup>(17)</sup> Carré, p. 93. (+8') ibidam.

chant itilerie, prête à jouer, il lui déclara nettement que le quattier des François se etoyoit à couvert, sur d'autres fondemens que la bonté de Sevagy.

Cet heureux brigand, qui n'étoit pas éloigné de la ville, se présenta bientôt aux portes. Le Gouverneur étoit monté au Château, pour y donner des conseils dignes d'un traitre, & capables de favoriser la trahison. Sous prétexte de foudroyer Sevagy de la Forteresse, il sit abbatre un mur qui couvroit sa marche, & qui lui avoit déja donné la facilité de faire filer ses troupes. C'étoit lui ouvrir la ville, & l'affurer du succès de l'intelligence. Les Habitans voulurent s'avancer; mais il étoit trop tard, & l'Ennemi se répandoit déja dans la ville. Carré regarde comme une chose étonnante, que Sevagy n'ayant que douze mille hommes, une Ville affez bien fortifiée, & remplie de plus de quatre cens mille Habitans, ne fit pas la moindre résistance (19); soit que la terreur eût abbatu les esprits, ou que tant d'hommes, différens de Nation & d'intérêts, peu versés d'ailleurs au métier des armes, fussent plus propres'à s'embarrasfer mutuellement qu'à s'entreprêter du

<sup>(19 )</sup> Carre, ibid. p. 75 & fuivantes.

secours. La violence fut extrême, & la CARRE. vie même des Habitans ne fut point 1668. épargnée. Les François montrerent une des Habitans. contenance si ferme, que non seulement ils préserverent leur Comptoir du pillage, mais qu'ils chasserent même de quelques Maisons voisines quantité de foldats que la fureur & l'avarice y avoient amenés. M. Caron, avec lo fang-froid de sa Patrie, sit éclater toute la bravoure. d'un François (20).

Carté ajoute que la trahison du Gou-verneur de Surate n'ayant pû demeu-par fou sor rer long tems secrette, le grand Mogol verain. s'en défit par le poison : " Vangeance

" indigne d'un Monarque, qui jouit " d'un pouvoir absolu sur ses sujets;

» mais fort ufitée dans cette Région , &

» pour laquelle on employe une sorte de

" Moines, nommés Faquirs, qui ont » l'art de composer des poisons fort sub-

" tils. Le Gouverneur fut empoisonné

» par une lettre qu'il reçut du Mogol,

" & qui le fit tomber fans vie , en la

" baifant, suivant l'usage des orientaux. " Les Chirurgiens François, qui lui

» ouvrirent la tête, remarquerent sans

» peine la trace du poison : fur quoi
» l'Auteur observe judiciensement , fur cette pu» qu'une punition de cette nature ne nities.

(10) ibid. p. 97.

#### 18 HISTOIRE GENERALE

CARRE'. 1668.

" regardant que la personne du coupa-" ble, & laitlant des doutes sur la con-.. duite du Prince, perd les deux grands

» effets du châtiment, qui sont l'exem-» ple, & la précaution pour l'ave-

» nir (21).

Carré est en-

Avant la fin des troubles de Surate , voyé enPerse. M. Caron fit partir Carré pour la Perse, avec des ordres particuliers qui regar-doient les affaires de la Compagnie. L'objet de cette commission n'est pas mieux expliqué; mais l'Auteur fait gloire d'avoir toujours réservé une partie de fon attention (22) pour observer les talens & les usages des hommes, & pour se procurer des connoissances, qui servent, dit il, plus que l'or & l'argent au vrai bonheur de la vie.

Cependant, pour ne pas répéter ce donne de ce qui se trouve dans un grand nombre de Habitans mo livres, il se réduit à cette observation dernes. fur la Perse; » qu'il n'y a peut-être point

" de Pays au monde où les anciennes » coutumes se soient si bien conservées.

" On est surpris d'y retrouver les loix

» & les usages du tems de Darius & de " Xerxes, & les Persans d'aujourd'hui

presque semblables aux Perses d'He-

" rodote & de Xenophon : preuve cer-

<sup>(11)</sup> Page 99. ( 12 ) ibid. p. 101.

" taine de l'excellence de leurs loix & CARRE. 1659. » de la fagetse du Gouvernement, qui a

» cette ressemblance avec celui de l'an-

» cienne Egypte, où pendant plusieurs

» milliers d'années il n'étoit arrivé, fui-

» vant le témoignage de Platon, nul " changement considérable dans les loix

» fondamentales & dans les usages (23).

Pour fortir de Perse, Carré s'embarqua au Port de Bander-Abassy, le meil-Bassora par leur & le plus commode de cette Région. fy. Il remonta l'Euphrate jusqu'à Bassora, ville célébre d'Arabie, où il fut témoin · d'une partie de la révolution qui rendit les Turcs maîtres de cette Place. Elle avoit été de tout tems sous la puissance des Arabes, quoique le Sophi de Perse & le Grand-Seigneur eussent cherché comme à l'envie l'occasion de s'y établir. Sa situation sur l'Euphrate, qui la rend importante pour le Commerce des marchandises de l'Orient, promettoit beatt- Révolution coup d'avantages au premier de ces deux de Baffora Monarques qui l'emporteroit par la for- moin. ce ou l'adresse. Ce succès étoit réservé aux Turcs. Après avoir chasse par leurs intrigues, Hussein, Prince Arabe, qu'ils

obligerent de chercher une retraite à la Cour du Mogol, ils n'employerent pas moins heureusement les armes contre un

( 23 ) Pages 103 & fuiv.

CARRE'. 1669.

autre Prince de la même nation, qui aveit succédé à Hussein, & qui se vit dans la nécessité d'aller mendier un asyle auprès du même Sevagy dont on a raconté l'Histoire (24).

Pendant cette guerre, Carré se tronvoit dans Bassora, ou sur son Vaisseau. Il servit à sauver tous les Chrétiens de la ville (25); & fes fervices s'étendirent jufqu'aux Marchands Indiens, qui tranfporterent, pendant la nuit, sur son Bâtiment, ce qu'ils avoient de plus précieux. Mais l'armée Ottomane s'étant avancée, & le tumulte croissant dans la . ville, qui n'étoit pas ravagée avec moins de fureur par les foldats Arabes, qu'elle ne s'attendoit à l'être bien-tôt par les Turcs, l'Auteur, pour s'épargner la vûe de tant de malheurs, auxquels il ne pouvoit apporter qu'un foible foulagement. leva l'ancre & fit voile vers l'Isle de Garack.

Politique ral Turc.

Il ajoute que les Arabes ayant massaextraordinai cré tous les Turcs qui se trouvererent dans Bassora, & les ayant même fait périr au milieu des tourmens (26), on ne pouvoit attendre de la rage du Vainqueur qu'une désolation entiere pour cette mal-

<sup>(14)</sup> Le técit de cet évenement est exact dans la Reletion de Carré.

<sup>(25)</sup> ibid. p. 126.

<sup>(16)</sup> Page 127.

### BES VOYAGES. LIV. Il. 21

heureuse Place. Cependant le Bacha de CARRE. Babylone, qui commandoit l'Armée Ortomane, sacrifia la vangeance à l'intérêt. Il fut averti que le tems du négoce approchoit pour cette année, & que les Marchands étrangers s'étoient arrêtés dans les Isles voisines, pour attendre quel seroit le sort de la Place. Une sage politique lui fit concevoir qu'il ne falloit pas les effrayer. Il feignit d'ignorer tout ce qui devoit exciter sa colere; & contre l'usage des Turcs, il n'employa ses forces qu'à rétablir la paix. Il fit porter les Enseignes blanches dans Bassora. Des Hérauts-d'armes publierent en son nom, dans les Places de la ville & dans les villages voifines, que loin de nuire aux Habitans, il venoit les délivrer de la tyrannie de leurs anciens Maîtres & relever leurs privileges sous la protection du Grand Seigneur. Il dépêcha des Cou- Rérablifferiers dans tous les lieux où les Marchands ment du Com-merce à Bac s'étoient retirés, pour les inviter aufora. Commerce & lear promettre toutes fortes de faveurs & de libertés. Cetre conduite, qui mérite d'être observée dans

1669.

un Général Turc, eut le succès qu'il s'en étoit promis (27); & Bassora ne trouva que de l'avantage dans la révolution de fon Gouvernement.

(17) Ibidem,

CARRE'. Carré fut informé de l'heureuse fin du ré d'y retourner.

Motifs qui Siege, dans l'Isle de Garack, où les orobligent Car- dres du Bacha furent portés aussi, & l'engagerent, comme divers autres Marchands, à retourner à Bassora; dans la crainte de choquer les Turcs, dont la ! protection étoit souvent nécessaire à la Compagnie. Mais, pendant le féjour qu'il avoit fait dans l'Isle de Garack, il s'étoit procuré des lumieres intéressantes, & sur l'intérieur de l'Isle, & sur la fameuse pêche des Perles.

L'Isle de Garack, une des plus consi-Description de l'Iste de Garack & de dérables du Golfe Persique, est égalela Pêche des ment éloignée des Côtes de Perse & d'A-Perles.

rabie. Sa fituation est dix lienes au-desfus de l'embouchure de l'Euphrate. Elles regarde au Nord , la ville de Berderrich ; &, vers le midi, l'Isle de Baharem, où. se pêchent les plus belles Perles de l'orient. Le Golfe Persique étant autresois partagé entre plusieurs petits Souverains, l'Isle de Garack appartenoit alors aux Juifs. On voit encore les ruines de leur ville , qui devoit être grande & belle, à juger par quelques monumens que le tems & la guerre ont épargnés. La Synagogue, bâtie en forme de Pyramide, sert aujourd'hui de Mosquée aux!

Mahométans. Mais les bords & les Isles du Golfe ont souffert de grandes révolu-

# DES VOYAGES. LIF. II. 22

ins. Les Portugais , pendant qu'ils CARRE. pient Maîtres d'Ormuz, avoient réduit us ces petits Etats fous leur puissance: Roi de Perse, Chack Abbas, les en assa par la force des armes. Cette révotion fut la derniere. Les Isles, habitées ijourd'hui par des Arabes, n'offrent us que les cadavres de leurs villes, & relques vestiges de leur ancienne granur (28).

Au lieu d'une ville superbe, on ne Bourgade de Garack, qui oit plus, dans l'Isle de Garack, qu'une a succedé ourgade composée de ses ruines. Elle l'ancienne It située sur un côteau, d'où la vûe seoit fort agréable, si le terrain de l'Isle étoit pas sec, pierreux & brûlé par les rdeurs du soleil. Quelques troncs d'éorme groffeur, & quantité de racines ue la force des hommes ne peut arraher, rendent rémoignage qu'il y avoit nciennement des bois; mais il n'y reste ue du côté de l'orient quelques bocages flez frais, & quelques palmiers, plus ropres, fuivant les termes de l'Auteur, servir de modéle pour représenter un ieu mêlé d'horreur & d'agrément; qu'à ervir à la commodité des Infulaires. Caré prit plaifir à remarquer les traces de 'ancienne ville, & un bel Aqueduc de sierre de taille qui la traversoit; témoi-(28) Ibid. p. 132 & fulvances.

CARRE, gnage sensible de la puissance de ses anciens Rois.

Cette Isle seroit peu importante au les de Garack. Commerce, s'il ne se trouvoit des Perles sur ses Côres. Elle en fournit à toutes les parties de l'Asie, elle en fait passer en Europe; & les connoisseurs conviennent qu'il y en a peu d'aussi belles.

La pêche des Perles, dans l'Isle de Garack, commence au mois d'Avril, &

dure fix mois entiers.

pêchent.

Auffi-tôt que la faison est arrivée, les dont elles se principaux Arabes achetent des Gouverneurs, pour une somme d'argent, la permission de pêcher. Il se trouve des Marchands, qui employent jusqu'à vingt & trente Barques. Carré se procura plusieurs fois le spectacle de leur industrie & de leur travail. Ces Barques sont fort petites. Elles n'ont que trois hommes; deux pour les conduire. Le troisième est le Plongeur, qui courant tout le risque a la plus grande part au profit. Lorsqu'ils font arrivés sur un fond de dix à douze brasses, ils jettent leurs ancres. Le Plongeur se pend au cou un perit panier, qui lui sert à mettre les nacres. On lui passe sons les bras & on lui attache au milieu du corps une corde de longueur égale à la profondeur de l'eau. Il s'affied fur une pierre, qui pese environ cinquante livres .

1669.

res attachée à une autre corde de même CARRE, longueur, qu'il serre avec les deux mains, pour le foutenir & ne la pas quitter lorfqu'elle tombe avec toute la violence que lui donne son poids. Il prend soin d'arrêter le cours de sa respiration par le nez, avec une sorte de lunette qui le lui serre. Dans cet état, les deux autres hommes le laissent tomber dans la mer, avec la pierre sur laquelle il est assis, & qui le porte rapidement au fond. Lis retirent aufli tôt la pierre; & le Plongeur demeure au fond de l'eau, pour y ramasser toutes les nacres qui se trouvent sous sa main. Il les met dans le panier, à mesure qu'elles se présentent ; sans avoir le tems de faire un grand choix, qui seroit d'ailleurs assez difficile, parce qu'elles n'ont aucune marque à laquelle on puisse distinguer celles qui contien-nent des Perles. La respiration lui manque bien-tôt : il tire une corde, qui sert de signal à ses compagnons; & revenant en haut dans l'état qu'on peut s'imaginer, il y respire quesques momens. On lui fait recommencer le même exercice; & toute la journée se passe à monter & descendre. Cette farigue épuise tôt ou tard les Plongeurs les plus robustes. Il s'en trouve néanmoins qui résistent longtems; mais le nombre en est petit : au Tome XXXIII.

L'acana de les voirlées périr dès les premieres épreuves.

Ce qu'on C'est le hasard qui sait trouver des rerouve avec perles dans les nacres. Cependant on est toujours sûr de tier pour fruit du travail, une huitre d'excellent goût, & quantité de beaux coquillages, qui feroient l'ornement de nos plus riches cabinets.

carré et Après le retour de Carré à Surate, rance.

M. Caron, qui vouloit envoyer en France ce des nouvelles de la Compagnie, pour ne rien faire (ans l'agrément du Ministre & fans la participation des Directeurs,

lui proposa de remonter en mer pour

Monifs dou-cette course. Il n'avoit personne auprès
reux decetor de lui, qui eût plus de part à sa confiance, & qui connût mieux les affai-

fiance, & qui connût mieux les affaires (29). D'ailleurs il s'imagina que M. Colbert ayant lui-mème envoyé l'auteur en Orient, le reverroit plus volontiers que tout autre: & peut-être aufit qu'ayant des vûes particulieres d'intérêt, qui avoient déja fait naître quelques foupçons, il étoit bien aife d'éloigner an François intelligent & fidele. Si ce dernier motif entra dans sa résolution, Carté n'en eut pas d'autre aussi pour entreprendre le voyage. Il vouloit découprir, dit-il, le caractère de cet Hollan-

# BES VOYAGES. LIF. II. 27

pouvoient s'y être trompés, comme il déclare qu'il s'y étoit trompé lui même; & s'il ne pouvoit faire passer en d'autres mains un emploi qu'il lui voyoit mal exercer, il se proposoit du moins de donner sur sa conduite des avis qu'il croyoit nécessaires à l'utilité du Commerce & de la Compagnie (30).

Il patrit de Surate le 21 de Février Carréptend 71, sur un vaisseau Anglois qui fai-sa route pat it voile à Bander-Abassy (31), d'où prit fon chemin par terre jusqu'au bord la Méditerranée. Ses observations en Remarque rse, en Arabie, en Syrie, & dans sur son Joucutres lieux qu'il eut à traverser, n'ont n d'assez remarquable pour mériter tre recueillies entre les Relations mês qui regardent ces Regions, & qui partiennent aux Voyages par terre. A inger ici à l'ordre qu'on s'est proposé. ur plus heureux fort sera de reparoîà la fuite, dans quelqu'une de nos criptions. Mais, en faveur de la sinarité, je m'arrête un moment à la contre que Carré, voyageant à che-

<sup>30)</sup> Page 141. Voyez la Relation de De La-Haie, au 10 XXXII. 31) Page 143.

CARRE'. 1669. Avanture finguliere.

val, fit dans un désert d'Arabie. Il s'étoit pourvu, en Perse, d'un guide extiemement Arabe, nommé Agi-Hassem, dont on

lui avoit garanti le courage & la fidélité. Un jour, que la disette d'eau, ou plutôt l'infection que les Sauterelles avoient répandue dans tous les puits qui se trouvent fut la route, les avoit réduits pour unique ressource à une petite provision d'eau fraîche qu'ils portoient dans des outres, ils apperçurent, à quatre cens pas d'une colline, un Cavalier bien monté qui venoit vers eux à toute bride. Ils s'arrêterent avec quelque défiance, dans un lieu rempli de brigands. Ils le concherent en joue; Carré armé de son fufil, & l'Atabe de fon arc. Le Cavalier retint son cheval, & leur cria, en langue Turque, qu'il ne pensoit point à les insulter. En leur tenant ce discours. il reculoit sur ses traces, pour se mettre hors de la portée du fusil, qui lui étoit suspect. Lorsqu'il se crut en sureté, il sit un signe de la main; & baissant la pointe de sa lance, il fit entendre aux deux Etrangers qu'il desiroit de leur parler.

Agi-Hallem ne balança point à s'approcher de lui. Carré les laissa un moment ensemble. Après quelques mots d'explication, le Cavalier s'étant assuré qu'il n'avoit rien à ctaindre, descendit

# DES VOYAGES. LIV. II. 19

cheval, & la conversation devint com- CARRE. ine; mais les complimens ne furent s longs. Il étoit si plein de son malur, qu'il ne pouvoit parler d'autre ofe. J'ai, leur dit-il, derriere cette lline, une grosse compagnie de gens e j'amene d'Alep. Avancez; vous alêtre témoins de notre funeste situain, & peut-être aiderez-vous à notre

ut.

Carré & son guide monterent la cole. Il découvrirent bien-tôt la carava-, composée d'une vingraine de valers, d'environ cent chameaux, qui serient à porter deux cens filles, âgées de suze à quinze ans. Elles étoient dans i état, dont la seule vûe inspiroit la tié; couchées par terre, la plûpart fort :lles, mais les yeux baignés de larmes le desespoir peint sur leurs visages. es unes jettoient des cris pitoyables, autres s'arrachoient les cheveux.

" Jamais de ma vie, dir l'Auteur, je ne serai aussi touché que je le sus de ce spectacle; & quoique j'entrevisse une parrie de la vérité, je demandai au Cavalier Turc qui étoient ces misérables filles, & d'où venoient leurs lamentations? Il me répondit, en Italien, que je voyois sa ruine entiere; qu'il étoit un homme perdu,

1669.

EARRE 1669. » & plus desespéré cent fois que routes
» ces filles ensemble. Il y a dix ans,
ajouta-t-il, que je les éleve dans Alep,
avec des soins & des peines infinies,
parès les avoir achetées bien cher.

C'est ce que j'ai pû rassemblet de plus
beau en Grece, en Georgie, en Armenie; & dans le tems que je les conduis pour les vendre, à Bagdad, où
la Perse, l'Arabie & le Pays du Mogol
sen fournissen, j'ai le malheur de
les voir périr faute d'eau; pour avoir
pris le chemin du désert, comme le
plus sûr.

2 Ce récit m'inspira une égale horreur pour sa personne & pour sa pro-» fession. Cependant je feignis d'autres " fentimens, pour l'engager à nous ap-» prendre le reste de son avanture. Il " continua librement; & nous montrant ades fosses, qui venoient d'être com-· blées ; j'ai déja fait enterrer , nous » dit-il, plus de vingt de ces filles, & » dix Eunuques, qui sont morts pour » avoir bû de l'eau des puits. C'est un " poison mortel pour les hommes & les » bêtes. A peine même y trouve-t-on " de l'eau ; ce ne sont que des Sauterel-» les mortes, dont l'odeur seule est ca-» pable de tout infecter. Nous fommes » réduits à vivre du lait des chameaux femelles; & fi l'eau continue de nous CARRE. manquer, il faut m'attendre à laisser dans ce défert la moitié de mes espérances.

1669.

" Pendant que je détestois au fond du cœur la barbarie de cet infâme Marchand, la compassion dont j'étois rempli pour tant de malheureuses filles me tiroit les larmes des yeux. Mais je me crus prêt à mourir de saisssement & de douleur, lorsque j'en vis neuf ou dix qui touchoient à leur fin, & que j'apperçus sur les plus beaux visages du monde les dernieres grimaces de la mort.

" Je m'approchai d'une d'entr'elles, qui alloit expirer ; & coupant la corde qui attachoit nos outres, je me hâtois de lui offrir à boire. Mon guide Arabe devint furieux. Je compris, par l'excès auquel il s'emporta, combien ces Peuples ont de férocité dans les mœurs. Il prit son arc, & d'un coup de fleche il tua la jeune fille que je, voulois secourir. Ensuite il jura qu'il traiteroit de même toutes les autres, si je continuois de leur donner de l'eau. Ne vois-tu pas, me dit-il, d'un ton brutal, que si tu prodigues le peu d'eau qui nous reste, nous serons bien-tôt réduits à la même extrê-

CARRE. 1669.

" mité ? Sçais-tu que d'ici à vingt lieues " il n'y en a pas une goutte qui ne soit empoisonnée par les Sauterelles pourries ? En me tenant ce discours, il fer-» moit les outres & les attachoit au che-» val, avec une action si violente & " tant de fureur dans les yeux, que la " moindre résistance l'eût rendu capa-

» ble de m'attaquer moi même. " Cependant il conseilla, au Mar-" chand Turc, d'envoyer quelques-uns " de ses gens, avec des chameaux, dans » les marais de Taïba, qui ne devoient » pas être fort éloignés, & dans lesquels il se trouve des eaux vives qui pouvoient avoir été garanties de la corru-

ption. Mais la crainte que les Arabes " de cette ville ne vinssent enlever ce " qui lui restoit de sa marchandise, l'em-» pêchoit de prendre ce parti, & nous " le laissames dans une irrésolution dont

" nous ne vimes pas la fin. " Je ne dirai rien des cris que j'enten-» dis jetter à tant de victimes innocen-" tes, lorsque nous voyant partir, elles " perdirent l'espérance qu'elles avoient " eue, pendant quelques instans, de " trouver du soulagement à la soif qui " les consumoir. Ce souvenir m'afflige " encore. Agi-Hassem en prit une , qu'il mit en croupe derriere lui ; dans le DES VOYAGES. LIV. II. 33

destein, me dit-il, de la donner à ses CARRE. » femmes. En effet l'ayant transportée Lifft, » jusqu'aux Fauxbourgs d'Alep, il l'y

mit en dépot, pour la prendre à son » rerour.

Carré, s'étant rendu fort heureuse-

ment à Saide, trouva dans ce Port un CarréenFran-Vaisseau François, dont le Capitaine se nommoit Coulon, qui le rendit le 9 d'Octobre à Marseille (32).

Il se loue beaucoup de l'accueil qu'il reçut à la Cour, & de l'honneur qu'il eut d'entretenir souvent le Roi, des avantures & des observations de son voyage. Mais il fait entendre que la reconnoissance de M. Colbert n'égala pas ses services & répondit mal à son

attente. Cependant ayant reçu ordre, peu de second voyatems après, de retourner par terre en ge de l'Au-Orient, il accepta cette nouvelle com-des orientamission, qui le conduisit dans différentes les. Cours des Indes. Le fecond tome de son Ouvrage est annoncé , à la fin du premier, comme une relation de ce second' voyage; mais il semble que l'Auteur s'y Jugement soit oublié lui-même, pour n'entretenir foir ce secund

ses Lecteurs que d'événemens étrangers à son fujet, & de quelques Histoires galantes qui méritent peu d'attention. Il

( 32 ) Ibid. p. 403. .

n'explique pas même l'objet de sa commission; & si l'on excepte quelques cir-constances des Conquêtes de Sevagy. qu'il fait regarder comme un Heros du premier ordre, & quelques remarques sur le siège de Saint-Thomé, qui servent à vérifier l'expédition de M. De-là-Haye (33), ce Tome ne contient rien

> (33) Voyez la Relation de fon Voyage, au Tome XXXII. Carré raconte que ce fut à Sevagy, que les François eurent l'obligarion de la levée du fiege. Ce Conquérant ayant attaqué Ie Roi de Golkonde, le força de rappeller foixante mille hommes qu'il avoit devant Saint-Thomé, Tome 11. p. 81.

A l'occasion de Sevagy, l'Auteur raconte un trait de jaloufic fans exemple, qui arriva en 1672, randis qu'il éroit à Donguery. Abdelkam , un des principaux Seigneurs de Visapour, & Géneral des Forces du Royaume, s'érant latie du metier des armes, avoit pris le parti de se retirer dans fon Sérail, où ses grandes richesses lui avoient facilité le moyen de rassembler deux cens des plus belles femmes du monde. Dans cests figuation, il recut l'ordre de reprendre le commandement d'une armée centre Sevagy. Lorfqu'il fe

dont on doive regreter ici la suppression. vir obligé de partir, sa jalousie s'alluma si furieusement, qu'elle lui inspira le plus noir de tous les desfeins. Il s'enferma pendant huit jours au milieu de fes femmes, & ce tems fut une fuire continuelle de fêtes & de plaisits. Le dernier jour , pour s'épargner dans l'abfence toures les inquiétudes de l'amour, il fir égorger à fes yeux fes deux cens temmes. Ensuite s'étant mis à la tête des troupes, il noparut respirer que le sang & le carnage. Sevagy, qui se fai-foit honneur de joindre l'humaniré à ses qualités héroiques, conçur tant d'horreur pour cet abominable meurrrier , qu'il ctaignit de souiller sa gloire en s'exposant au fort des atmes avec lui. Il lui fir propofer une conférence, fous prétexte d'accommodement. Abdelkam accepta l'offre. Ils devoient se trouver tous deux fans fuite entre les deux armées. Lorfqu'ils se furens approchés

## 6 I I.

# VOYAGE DE L'ESTRA.

UOIQUE le témoignage de fincé- INTRODUCT. rité qu'un Voyageur rend à ses propres intentions, & la hardiesse même avec laquelle il en appelle au témoignage d'autrui (34), ne suffisent pas toujours

l'un de l'autre, Sevagy tira fon poignard, & profirant de la surprise de son ennemi, il le lui enfonça dans le fein, en lui reprochant fon crime, & lui déclarant que celui qui avoit violé les loix de la nature devoir êrre exclus du droir des gens. Il fe tetira aufli-tot vers fes gens, qui fondirent fur l'armée de Visapour, consternée par la mort de son Géneral, & qui la taillerent en pieces. Le corps d'Abdelkam fut porté dans la ville voiline, où Sevagy le fit expoles comme un Monstre dévoué à la malédiction publique. Cependant Carré ajoute qu'en 1673, faifant par terre le Voyage de Su-

> (34) Préface. L'ouvrage porte pour Tiere , Relation ou Journal d'un Voyage nouvellement fait aux Iners orientales . contenant

rate à Saint-Thomé, & paffant par Abdelpour, done Abdelkam avoit été Gouverneur, il'vir au Palais un grand nombre d'ouvriers, occupés àttailler des pierres oui devoient fervir au Maufolée d'Abdelkam, L'épiraphe étoit deja faite. Il fut furpris d'y lire , non feulement le récit de sa mort, mais encore la malheureute catastrophe des deux cens femmes que ce Monstre avoit sacrifiées à sa jalousie. Il auroir dû nous dire auffi quel jugement l'Epitaphe en portoit, & fi les amis du Mort lui en faifoient une vertu. Tome II , pages 8 6 fuivantes.

les Etablissemens de pluficurs Nations , &cc. in-11 2 Paris , chez Etienne: Michallet, 1677.

INTRODUCT. pour exciter une confiance absolue ; ces deux motifs ne sont pas sans force, lorsqu'ils se trouvent soutenus par .une narration simple & judicieuse, qui est le caractere ordinaire de la vérité. L'Estra: se donnant pour un Avanturier, qui entreprit le voyage des Indes dans l'uniquevue de satisfaire sa curiosité par de longs voyages, n'a que ces trois avantages à faire valoir pour accrediter son récit. Mais le rapport de ses avantures, avec des faits déja connus, en est un autre, dont il aura l'obligation au nouvel ordre. de ce Recueil, & qui sera sensible pour ceux qui aufont lû les Relations précédentes..

Yoyage.

afion du . Il forma le dessein de son voyage en: 1671, à l'occasion du départ de M. Belot, qui alloit exercer à Surate la Commiffion de Directeur du Commerce, pour la Compagnie des Indes. Son embarquement se fit au Port-Louis, le 4 de Mars, fur le Saint-Jean - Baptiste, armé de trente six pieces de canon, en marchandise & en guerre, & commandé par le Capitaine Herpin: L'Equipage étoit de deux cens cinquante hommes, tous jeunes & résolus ; détail auquel l'Auteur ne s'arrête, que pour faire juger quel auroit été le regret public, si cette belle jeunesse eût:péri à la vue du Port, com-

# DES VOYAGES, EIF. M. 37

ne elle en fur menacée. Le Vaisseau L'ESTR'A. yant mouillé le même jour dans la rade le Goa, y vit bien-tôt arriver un grand seaming joint sâtiment, nommé le Soleil-d'Orient, celui de l'Estjui portoit M. Gueyton, autre Directeur le la Compagnie, & Député vers le Grand-Mogol au nom du Roi, avec un quipage de trois cens hommes, & soiante pieces d'arrillerie. Il étoir commanlé par M. De-Labreda. Ces neux Navi-es avoient ordre de faire voile ensemole, & n'attendoient qu'un vent favoable, qui se leva le sept. Mais à peine toient-ils fortis de la rade, qu'ils essuyeent une tempête si violente, que penlant trois jours les mâts les plus forts du oleil-de-l'Orient ne purent soutenir impétuofité des vents & des flots. Il es perdit tous, avec un désordre si exraordinaire, que le Capitaine desespéré e son malheur, & se voyant prêt à péir, fans recevoir aucun secours du Saintean-Baptiste, dont il ne remarquoit pas ue le péril étoit égal au sien, tourna sa ureur contre ce Vaisseau, & voulut lui icher sa bordée pour le couler à fond. lais Gueyton, & quelques Peres Capuins qui lui servoient d'Aumôniers, doucirent ce transport & lui firent tourer ses vœux vers le Ciel. Les deux Naires n'eurent plus d'autre ressource que

Temp

s'Estal, de se soulager d'une partie de leur charge, qui sut jettée dans la mer, & de
s'abandonner à leur destinée. Cependant
le calme revint à la fin du troisséme jour.
Il s'éleva, pendant la nuir, un brouillard épais, qui sit perdre de vûe le Soleil-d'Orient. Herpin conclut qu'au lien
de le chercher il devoit prositer de la
Mousson, qui étoit déja fort avancée. Il
prit la route dû Cap-Verd, où il arriva
le 16 de Mai. Suivant la supputation
des Pilotes, il avoit fait neus cens lieues
denuis le Port, Jouit (16)

depuis le Port-Louis (35).

Suite de la La fuite de fa navigation fut plus heureuse, & parut même agréable à L'Eftra, qui n'ayant jamais fait de long voyage sur mer, trouva beaucoup d'amusement dans la variété continuelle des objets. Les différens lieux où le Vaisseau relâcha offrirent une matiere à ses obfervations. La pêche & la chasse sirent successivement ses plaisits (36). Mais ce qui étoit nouveau pour lui ne le seroit pas pour un Lecteur, qui a vu plus d'une fois la plûpart des mêmes remarques

dans les Voyageurs précédens.

Arrivée à Su Il arriva le 26 d'Octobre à Surate. Le rate, & res Vaisseau n'avoit perdu que huir hommes pela-staie, dans une si longue course, & quelques

<sup>(35)</sup> Voyage de L'Estra, page 6 & précedente.

### DES VOYAGES. LIV. II. 39

eserreurs qui étoient demeurés au Cap L'Esta .. : Bonne - Espérance. Herpin mouilla ins la grande rade de Surate, à trois eues de la petite rade de Sualis, où se ouvoit alors une Flotte de France, comofée de huit Vaisseaux de guerre, & mmandée par M. De-la-Haie (37). Il lua le Pavillon François de trente-fix ups de canon. M. Belot s'étant fait orter à terre alla rendre ses premiers evoirs à M. De-la-Haie, qui attendoit retour de M. Caron, Directeur géné- Comptoir l, occupé alors à former un Comptoir bli à Bantana. uns l'Isle de Java. Il n'arriva de Bantam ne le 17 de Novembre, fort fatisfait e fon voyage, & de l'estime qu'il avoit ouvée bien établie, pour les François, ans l'esprit du Roi & de toute la Naon (38). M. Belot, après lui avoir comuniqué sa Commission, se retira dans urate pour l'exercer. Les François roient alors deux Comptoirs dans ce ays; l'un dans la ville de Surate; l'aue à Sualis, entre ceux des Anglois & es Hollandois, pour servir de principal agafin à leurs marchandifes. Cepen-Ouragantaniant un ouragan terrible, qui s'éleve ré-nuel à surate, aliérement une fois l'année, les oblizoit de transporter à grands frais leurs

.1671.

37) Voyez le voyage de cet Amiral, au Tome XXXII. 38) Ibid, page 35.

marchandises dans la ville. Il dure quelquefois douze & quinze jours, avec des 1671. circonstances si effrayantes, que tous ceux qui habitent les bords de la mer, prennent la fuite, & cherchent un afyle dans les murs de Surate (39).

Les Directeurs François, Anglois & Adresse d'un Direc-Hollandois, qui arrivoient dans les pour éviter Comptoirs de leur Nation, étoient obliune céremo-gés, en rendant leur visite au Gouver-

pc,

neur de la Ville, d'observer quelques cérémonies humiliantes, & fur-tout de laisser leurs souliers à la porte d'une grande falle, pour marcher fur des tapisseries de brocard d'or. Mais en 1667, un Directeur François se délivra de cette servitude en prenant des mules fort riches, avec lesquelles il ne fit pas difficulté de fouler aux pieds le faste Indien. Les autres suivirent son exemple (40).

L'Auteur raconte, avec un détail de au récit de circonstances qui ne se trouve pas dans pillage de Su- Carré, comment les François se sauvesate.

rent du pillage de Sevagy, en 1670, tandis que les Anglois & Hollandois ne purent garantir leurs Comptoirs. Il donne à Sevagy vingt mille hommes, au lieu de douze (41); & les fommes

(39) Ibid. p. 37. (40) Page 39. (41) Voyez la Relation précedente. Carré ne dit rien de contraire au récit de L'Elira, mais il paroit en avoir.

ignoré le détail,

cet illustre voleur enleva, tant aux L'Estak. bitans qu'à ces deux Nations, monent, dit-il, à quarante millions. Dans désordre, une Compagnie de ses gar-, composée de huit cens hommes, se senta devant le Comptoir François. Caron s'étoit préparé à les recevoireur demanda ce qu'ils désiroient, & s venoient de la part de Sevagy, qui oit toujours pris la qualité d'ami des inçois. Quelques Gardes répondirent ogamment qu'ils vouloient sçavoir si loge ne contenoit que des marchanes Françoises. Alors le Directeur géral exhorta le plus hardi d'entr'eux mettre le bras dans la bouche de rois canons, qu'il avoit fait braquer sur le pas de la porte, chargés chaun de six livres de balles. Il ajoura que les richesses de la Compagnie le France y étoient renfermées. Tous les François du Comptoir étoient d'ailleurs sous les armes, pendant que le Maître canonier tenoit d'une main a méche allumée, & de l'autre un pistolet à deux coups. Une réponse & une contenance si fieres eurent le pouvoir d'arrêter ces farieux. Aprèsavoit consulté quelque tems entr'eux, ils firent des excuses à M. Caron, & le prierent de leur montrer du-

1671.

" moins les loges des Anglois & des " Hollandois. Mais il rejetta cette de-" mande avec mépris, en continuant " de se tenir sur la porte, un pistolet " dans la main droite , & sa demi-pi-" que à la gauche. Son refus les irrital "Dans leur retraite, ils tirerent un » coup de mousquet à la tête d'un sol-" dat François, qui eut la curiosité de " les regarder par une fenêtre. De-là, " s'étant répandus dans la ville avec " toute l'armée, ils y exercereut leur " furie pendant huit jours ( 42 ).

L'Estra passa deux mois entiers à Sufuit M. De-la-Have jusqu'à rate jusqu'au 26 de Décembre, que M. l'ise de Cey- De-la-Haie sit mettre à la voile, pour lan. le grand voyage qu'il avoit entrepris par l'ordre du Roi. Le Capitaine Her-

la fidelité de fon récit.

Preuve de me route juqu'à l'Isle de Ceylan. La conformité du recit de l'Auteur est si parfaite, dans les circonstances de cette navigation, avec celui du Journal de De-la-Haye ( 43 ) que cette remarque atteste sa fidélité. Mais il quitta l'Escadre, dans la Baye de Trinquemale, pour se rendre à Tranquebar sur le Phenix, qui devoit aller charger des provisions de bouche, avec deux autres vaisseaux.

pin se joignit à l'Escadre, & sit la mê-

<sup>(42)</sup> Ibidem. Pages 55 & fuivantes. (43) Voyez ce Journal, au Tome XXXII.

DES VOYAGES. LIP. II. 43

vant son départ, il fut témoin des L'ESTRA. emieres opérations de l'armée Franise, & son récit s'accorde encore avec

relation qu'on a déja lûe.

Ici la scene changea tristement pour Il est pris i, par le malheur qu'il eut de tom-par les Hol-

r, avec fon Vaisseau, entre les mains s Hollandois. La-Melliniere, qui mmandoit le Phenix, se laissa tromr par de fausses apparences de paix & amitié. Il refusa de se défendre, sous étexte qu'il n'avoit pas reçu cet ore de l'Amiral. Un seul coup de ca-

on, qu'il eût pû tirer pour avertir la otte, l'auroit délivré de quatre Na-

res ennemis, qui n'auroient pû évir eux-mêmes le fort qu'ils firent esyer au Vaisseau François ( 44).

La-Melliniere s'étant rendu fans ré- Les François hance, " tous les gens de son bord de son Vainfurent forcés, à grands coups de bâ-ni de leus latons, de descendre dans les chalou-

pes Hollandoises, où ils furent traités comme des lâches. L'Estra, qui se fait onneur d'avoir marqué plus de ferme-, n'en fut pas moins puni, comme une autre forte de crime qui convepit mal à sa situation. Tous les Prison- Competer ils sont traités

ers furent embarqués le 2 de Juillet par les Holr un Vaisseau Hollandois, nommé laudois. (44) Pages 142 & faivantes.

ELSTRA. l'Ofdorpt. Les Soldats & les Matelors furent mis à fond de calle, où ils étoient couchés sur du sel & du sable mouillé, sans aucune ouverture pour respirer l'air. Leur nombre s'étoit augmenté jusqu'à cent cinquante, par la prise de deux autres Vailleaux de la Flotte Francoife. On les laissa deux fois vingt-quatre heures, sans aucune nourriture qu'une poignée de riz. L'Auteur avoit d'abord eu la hardiesse de se plaindre. Le Capitaine Hollandois, homme fort brutal, s'étoit emporté contre lui avec une infolence à laquelle il avoit affecté de répondre encore plus fiérement, dans l'espérance que les autres prisonniers pré-nant son parti ils pourroient exécuter la résolution qu'ils avoient formée de se rendre maîtres du Navire. Mais il n'auroit trouvé dans aucun d'eux affez de courage pour le feconder.

Exemple de L'état auquel il se voyoit réduit lui eruauté dans sit craindre d'être traité, avec les com-

Fiolant craindre d'être traité, avec les compagnons de sa misere, comme les Hollandois avoient traité leurs prisonniers
Portugais après la prise de Cochin. Ils
les avoient embarqués, sous promesse
de les conduire dans une sse, où ils
devoient leur fournir en abondance tout
ce qui leur seroit nécessaire pout s'y

(45) Page 140.

DES VOYAGES. LIV. II. 45

blir & la peupler. Mais après s'être L'ESTRA. ignés du rivage, ils les avoient fait iler à fond par de faux sabords qu'ils sient pratiqués dans leurs Navires (46) ... îstra se préparoit à la mort, & la iroit même, pour être bien-tôt délid'une chaleur & d'une puanteur inportables. Déja quelques-uns de ses npagnons étoient morts comme eniés, en écumant par le nez & par bouche. Le désespoir inspira aux aus un moyen de se faire entendre. Ils erent tous que si l'air leur étoit resé plus long-tems, ils alloient ouvrir Vaisseau pour couler à fond. Cette enace força les Hollandois d'ouvrir e ecourille, & de leur jetter des rdes pour retirer les morts. Tel fut nique secours qu'ils reçurent jusqu'au ort de Negapatan (47).

On les fit débarquer dans ce Port, Les Prifon-ils furent logés dans une ancienne niers font conduits à glise, à demi découverte & ruinée, Negapatan. li avoit été dédiée à Saint Thomas, ir les Portugais, mais que les Hollanois faisoient servir d'Ecurie & de Maisin, Ils y furent traités avec moins : rigueur ; mais ce changement ne les npêcha point de chercher les moyens

<sup>(46)</sup> Pages 149 & fuivantes,

de s'échapper. L'Estra étoit veillé plus foigneusement que tous les autres. Quel-1672. ques-uns trouverent le moyen de fortir par un vieux tombeau. Les Gardes s'en apperçurent & fermerent bien tôt cette voye.

Deux Fran-Supplice.

Il y avoit dans cette troupe de malçois font con-damnés au heureux, deux foldats François (48) qui étoient depuis dix ans au service des Hollandois dans les Indes Orientales. L'un étoit de Saint-Denis, en France, & l'autre de Bretagne. Ils avoient demandé souvent leur congé, au Général Riclof, fans avoir pû l'obtenir : ce qui leur avoit fait prendre le parti de se sauver dans le Phenix, où le Capitaine les avoit reçus à Tranquebar. Mais ayant été reconnus après la prise de ce Navire, & quelques jours après leur arrivée à Negapatan, ils furent conduits au Général Riclof, qui les condamna tous deux au dernier supplice. L'Estra s'étoit lié assez particulierement avec eux, pour être vivement touché de leur mort. Il avoit reconnu du mérite au Breton; &, dans la familiarité de leur amitié, il avoit appris de lui les avantures qui l'avoient amené aux Indes ( 49 ).

<sup>(49)</sup> Carré fait le même récit, avec peu de différence, (49) Pages 145 & fuiyantes.

# DES VOYAGES. LIV. II. 47

C'étoit un homme de vingt huit ans, L'ESTRA ne taille bien prise, les yeux vifs, ins de feu, & qui marquoient beau- d'un Gentilip d'esprit. Ses longs voyages lui homme Brepient brûlé le teint, sans avoir altéré ton. beauté de ses traits. Il avoit la phynomie noble, du courage & de la itesse. Enfin toutes ses manieres ne nentoient pas sa naissance, qui étoit ne Maison connue. Il avoit été desé Eglise, en qualité de cader, un pere qui rapportoit tout à l'édissement de son aîné. Cependant on voit rien négligé pour son éducation; is étant devenu amoureux d'une jeupersonne, à laquelle il inspira les mes sentimens pour lui, il ruina les jets de son pere en reprenant l'épée; bien-tôt, en la tirant trop heureusent contre un Rival, qui perdit la par ses mains. Il prit la suite avec même bonheur, accompagné de sa nîtresse, qui lui sit le sacrifice de sa forie. Un Navire Hollandois, dans leel ils trouverent un asyle, les conduià Amsterdam. Mais n'ayant pû se oncilier avec leur famille & se trount sans secours, ils se virent dans la cessité d'accepter l'offre qu'on leur sit les mener aux Indes & de les y faire ofister avec honneur. Le jeune AvanL'ESTRA 1671. turier jugea, dans la fuite, que ce dessein leur avoit été inspiré pat l'ordre de leurs Parens, pour les éloigner de l'Europe & faire oublier leur faure. Ils partirent avec un Capitaine Hollandois, qui devoit les conduire à Batavia. Dans le cours du voyage, cet Officier prit des sentimens si passionnés pour la jeu-ne Bretonne, que pour se délivrer de ses importunités, & pour éparener à son mari les inquiétudes de la jousse, elle fut obligée de feindre une maladie continuelle. Mais cette ruse lui servit d'autant moins, qu'elle rendoit son mari tranquille sur le danger. Le Capitaine prit un prétexte pour mouiller à la rade de Sualis, & propofa au jeune François de le loger, avec fa femme, chez un Marchand Hollandois de ses amis, qui étoit établi à Surate. Elle se lia dans cette Ville avec une jeune Portugaife, qui après la mort de son mari attendoit une occasion pour se rendre à Goa. Ce fut sur cette liaison, que le Capitaine Hollandois forma le plan d'un artifice qui lui réussit. Il proposa au jeune Breton de faire une course jusqu'à Negapatan, où il lui fit envisager des avantages qui le rendroient indépendant du secours d'autrui. C'étoit assez pour le déterminer aux plus difficiles entrepri-

# DES VOYAGES. LIV. II. 49

is. Il prir la résolution de partir; & L'ESTRA. eu de jours avant son embarquement découvrit ses espérances à sa femme, our la consoler d'une séparation qui evoir durer peu & tourner à leur boneur commun. Elle conçut ce qu'elle voit à craindre de son eloignement; c ses pleurs ne pouvant l'arrêter, elle rit le parti de lui découvrir la passion u Capitaine. Mais loin d'être refroidi ar certe confidence, il la regarda comie une invention de l'amour, pour ii faire abandonner son projet. Il s'emarqua comme à la dérobée. D'un aue côté, le Capitaine Hollandois avoit fecté du zele pour la Portugaise. Il éroit engagé à lui procurer les comodités qu'elle cherchoir pour son déart. Le passage d'un Vaisseau, qui deoit relâcher à Goa, favorisant ses per-des intentions, il attendit si tard à en avertir, que dans la diligence qu'elle it obligée d'apporter à ses préparatifs, our ne pas manquer l'occasion, elle embarqua aussi sans avoir fait ses lieux à la jeune Françoise. Il fut aisé Capitaine de donner la plus noire : toutes les couleurs à ces deux évémens. Il représenta le départ du Ma-& de la Portugaise comme une fuite ncertée, qui ne laissoit aucun doute Tome XXXIII.

1672.

L'ESTRA, de leur amour mutuel. Cette fable eut rant de vraisemblance pour la malheureuse Bretonne, que rélistant aussi peu aux embarras de sa situation qu'aux tourmens de la jalousie, elle tomba dans une maladié mortelle. Le Capitaine Hollandois prit soin d'elle sans aucune affectation. Il feignit même d'être guéri de l'amour, & de ne donner ses soins qu'à la pitié. Enfin, prenant prétexte de ses affaires, pour hâter son départ, il lui offrit, dans la foiblesse où elle étoit encore, de la conduire à Batavia, suivant ses premieres vûes, & de lui procurer dans cette ville les secours qu'elle s'en étoit promis en quittant la Hollande. La nécessité l'obligea d'accepter cette offre. Elle porta sa langueur à Batavia, où le Capitaine, après l'avoir fait traiter long-tems dans sa Maison, eut l'indignité de la mettre à l'Hôpital, lorsqu'il fut obligé de retourner en Europe. L'Estra la vit dans cet excès d'infortune, & lui fit le récit des avantures & de la mort de son Mari ( 50 ).

Il avoit appris de lui-même que s'étant embarqué à Sualis, sur la foi du Capitaine, avec-une recrue de cinquante foldats, dont il croyoit avoir la con-

(50) ibidem. pages 161 & suivantes.

fuite, il avoit bien-tôt reconnu que les L'ESTR AF Matelots & les Soldats n'avoient ordre le lui obéir qu'en apparence. Il avoit regretté alors d'avoir pris si peu de coniance aux avis de sa femme; & son lésespoir auroit éclaté, si les véritables Officiers du Vaisseau ne lui eussent ôté a liberté de rien entreprendre. Il n'avoit ou étouffer ses plaintes devant le Gourerneur de Negapatan : mais cet Offiier, aussi barbare que celui qui l'avoit rahi, lui avoit répondu qu'étant venu ux Indes pour servir la République, il levoit commencer par faire le devoir 'un bon foldat, & se rendre digne des mplois & de la récompense qu'on lui voit fait espérer; qu'il lui donnoit deux. ns, pour faire connoître son zele & sa délité; & qu'on auroit égard ensuite ux fervices qu'il auroit rendus. Après expiration de ce terme, il avoit deiandé fon congé au même Gouverneur, : la permission de retourner à Surate 1 en Hollande. Mais, se voyant remis une année à l'autre, il avoit pris la folution de se procurer la liberté par fuite (51).

Les Prisonniers François obtinrent nfin la Ville de Negapatan pour prison, a attendant l'arrivée de M. Riclof, qui

(51) Page 163.

L'ESTRA. devoit les prendre sur sa Flotte & les conduire à Batavia. L'Auteur profita de 1672. cet intervalle pour faire quelques obser-

tions de l'Augapatan.

Cheerva-vations. Negapatan a tiré ce nom de la tions de l'Au-teur fur Ne- quantité de serpens que la nature y produit (52). On en voit d'une grosseur prodigieuse, mais familiers & peu nuisibles. Les Habitans en nourrissent dans leurs maisons, avec du riz & du lait. La Ville étoit à demi ruinée, depuis les guerres des Hollandois. Ses murailles, en quelques endroits, n'avoient pas plus de douze pieds de hauteur. Elles sont flanquées de douze Bastions, montés d'une foible artillerie. La Forteresse est peu confidérable, & n'a que des fossés fecs, d'une médiocre profondeur. Ils font remplis par une petite Riviere, que le fable dont elle est quelquefois comblée par le vent, fait disparoître dans certaines saisons, ou qui prend alors un autre cours. On entre dans cette Forteresse par un Pont-levis, qui conduit à une grotte longue de quarante pas, sur huit de largeur, unique logement de la garnison; fur lequel on a placé douze pieces d'artillerie, qui battent sur mer & sur terre (53). La garnison de la Ville & de la

(53) Page 165,

<sup>(12)</sup> Ce nom fignific Pays anx Serpens.

DES VOYAGES. LIV. II. 53

orteresse monte au plus à deux cens L'ESTRA.

Quoique Negapatan ne foit pas auffi ufage que gréable que la plûpart des villes In-ier Hollandennes, fa fituation est extrêmement cette ville. sommode pour le Commerce. Les Holandois y ont quantité de beaux Magains, qui leur fervent à renfermer les icheffes de l'Isse de Ceyan & de la Côre

ommode pour le Commerce. Les Holandois y ont quantité de beaux Magains, qui leur servent à renfermer le chesse de l'Isle de Ceylan & de la Côre le Coromandel. Avant qu'ils eussein en college de Jésuires, pour l'instruction des enfans du Pays. Tranquebat strit un asyle aux débris de cet établisement, qui y subsiste encore (54). La l'alle & les fruits sont fort communs Negapatan ; mais le pain est si cher, qu'avec un appétit commun on en manetroit aissement pour un écu à chaque epas. Le riz fait la principale nourriture les Habitans.

Aussi comment abanlonné la Baye de Trinquemale, dans ce prison-Isle de Ceylan, Riclof, qui étoit con-niers Franenu, dans la Capitulation, de conduire soit.

es Prisonniers en Europe, (55), les dis-

(54) Page 166. (55) L'Ettra raconte avec eaucoup d'exactitude & de delité tous les desaftres des rançois dans la Baye de rinquemale, & les princiales circonitances du sege de Saint-Thomé. Ce recit contirme le Journal de De-la Hais, qu'on peut confulter. Ce qu'on raconte iei en est comme la suite & devient interessant par cette raison. tribua sur divers Navires de son Esca-

Bravades
des Hollan-

dre, pour les promener de Port en Port, & les faire voir aux Indiens, comme les misérables restes d'une Flotte qu'il se vantoit d'avoir entiérement détruite, & qu'il ne laissoit vivre que parce qu'il avoit besoin d'Esclaves. En effet, il les faisoit traiter avec une rigueur extrême. De soixante qu'il avoit embarqués sur un seul Vaisseau, dix huit moururent de misere dans le passage de Negapatan à Batavia, & tous les autres tomberent malades. L'Auteur fut mis avec quelques Officiers fur l'Ofdorpt, ce même Navire où sa patience avoit été long-tems exercée. Ils y étoient au nombre de quatorze, qui furent employés à la manœuvre, comme de simples Matelots, à l'exception d'un Capucin, nommé le Pere Guillaume, que les Hollandois accabloient continuellement de railleries & d'insultes, & qui les souffroit avec une modération digne de son caractere (56).

Comptoir Hollandois d'Ongli.

Ils furent conduits d'abord à Bengale, où les Hollandois ont un très beau Comptoir, dans un lieu que les Habitans nomment Ongli, à trente lieues de l'embouchure du Gange. L'entrée de ce fleuve est si dangereuse, par la quantité de bancs de sable dont elle est remplie,

que les Hollandois, après y avoir perdu L'ESTRA. un grand nombre de Navires, ont été 1672. obligés d'attacher de toutes parts de grofses pieces de bois flottantes, pour faire connoître le danger. Cependant tous les bras du Gange peuvent recevoir, entre ces bancs, des Navires de cinq & six cens tonneaux. La Ville de Bengale est ville de Ben située sur le bord du Fleuve, dans un se du Pays. lieu fertile & temperé. Il n'y manque rien aux délices de la vie. Les Manufactures, & le travail continuel des Habitans y jettent une autre forte d'abondance, qui fait regner le luxe dans toutes les conditions. C'est de-là que viennent les plus belles Mousselines de l'Inde, les riches tapis, les couvertures brodées & quantité d'étoffes précieuses. Le Directeur Hollandois, qui est logé & traité comme un Roi, tire de ce Commerce, pour sa compagnie & pour lui-

même, des richesses inestimables (57). Les Habitans du Pays sont officieux Remarque pour les Etrangers, & s'empressent mê-tans. me d'aller au-devant des Vaisseaux : mais ils vendent cher leurs fervices; & le vol, qu'ils exercent avec beaucoup d'habileté, augmente encore leurs profits. La plupatt sont de très belle taille. Ils connoissent si peu la jalousie, qu'ils ne s'of-femmes.

(17) Pages 189 & fuivantes.

C iiii

fensent point des libertés qu'un Etran-1672. ger prend devant eux avec leurs femmes. Les plus riches ont quantité d'Eselaves, qu'ils ont droit de vendre sans les avoir achetés; parce que ce sont ordinairement des pauvres qui leur donnent un droit absolu sur leur personne & sur leur vie en se mettant volontairement à leur service (58). L'usage est même établi, parmi les Pauvres, de vendre leurs enfans; & jusqu'à leurs femmes, s'ils en trouvent l'occasion. D'autres les louent; pour trente sous par mois, un Etranger obtient une belle Indienne, qui lui sert de femme & de servante, & qui s'estime heureuse de lui donner des enfans. Elles les mettent au monde avec si peu de peine, qu'un quart-d'heure après l'accouchement elles reprennent leurs fonctions domestiques. L'Auteur, qui paroît s'affectionner à leur éloge, ajoure qu'elles ont une propreté naturelle, qui surpasse

> Tous les Peuples, qui habitent les rives du Gange, croyent ce Fleuve facré. Ils s'y baignent en famille, fix fois le jour, dans l'opinion qu'il a la vertu de purifier le corps & l'ame; & la plûpart

celle des Européennes (59).

<sup>(18)</sup> Page 193. (19) Page 194.

ordonnent en mourant qu'on y jette leurs L'ESTRA.

corps (60).

Pendant un mois de séjour que L'Estra sit sur le Gange, il obtint la liberté de sortir & de se promener, à condition de revenir coucher chaque jour au soir sur le Vaisseau. Il se rendoit ordinairement dans un Village, nommé Barnagor, où il délibera plusieurs sois s'il ne profiteroit pas de l'occassion que la fortune sembloit lui offrir, pour se metre en liberté. Mais que seroit-il devenu, dans un Pays qu'il connoissoit peu, & sans espéranee de rejoindre l'Escadre Françoise?

Aussi-rôt que les Navires Hollandois eurent pris leur charge, le Directeur de Bengale donna ordre au Capitaine de rassembler tous les François, & de leur imposer des travaux pénibles jusqu'à Batavia. L'Auteur su embarqué sur le Laussum, dont le Capitaine étoit honnète homme; qualité rare, observe-t-il, sur les Vaisseaux Hollandois. Cer Officier entendoit la langue Françoise; qu'il avoit apprise à Bordeaux. Il sit appeller les quatorze Prisonniers qui lui étoient rombés en partage. Il leur sit des excusés sur les apparentes de rigueur qu'il seroit

<sup>(60)</sup> Ibidem. Voyez ci dessous la Description géne-

E'ESTRA. obligé de prendre avec eux, parce qu'il 1672. avoit des menagemens à garder avec ses Maîtres, & les gens de son Equipage: mais il leur promit son affection & des secours réels. En effet, il leur fit donner, outre la nourriture ordinaire, une provision d'eau-de-vie & trois porcs salés. Des manieres si généreuses consolerent beaucoup les François, & leur firent espérer quelque changement dans leur fort. Ils employerent huit jours à descendre, depuis Óngli jusqu'à l'embouchure du Gange, quoique le Navire fût remorqué par deux Barques longues, nommées Chalingues. Les détours du Fleuve & ses bancs de sable rendent le danger continuel. Le Lausdun en sit une

Naufrage de l'Auteur,

triste expérience.

Ils étoient heureusement arrivés à l'embouchure, & l'on n'attendoit qu'un vent favorable pour mettre à la voile, lorsqu'il devint si contraire, que malgré toute l'attention des Matelots, le Vaisseau échoua sur un banc de fable. Le Capitaine eur une double crainte dans cette disgrace; l'une de faire naufrage; & l'autre, d'être attaqué par des Anglois qui avoient paru sur la Côte avec quatre Navires. Il donna promptement avis de son malheur au Directeur du Comptoir d'Ongli, qui dépêcha aussi

it une Frégate de trente six pieces de L'ESTRA. anon, commandée par Vander-Cam, omme sans foi & sans honneur (61). Ce ecours rassura un peu les Hollandois; nais il ne put empêcher la perte du aufdun. La marée & les lames d'eau élevoient de la hauteur d'une pique, ¿ le laissoient tomber sur le banc, avec ant de violence que les mâts les plus orts & les hauts-bords furent brifés. le Capitaine pénétré de douleur, & les armes aux yeux, cria plusieurs fois, auve qui peut, & sauve sans hardes; ce ui causa beaucoup de confusion, parce jue chacun voulut se jetter dans la granle Barque, qui n'avoir pas encore été etirée à bord. Les Hollandois repoufoient les Prisonniers, & parloient de es laisser périr, avec un grand nombre l'Esclaves qu'on avoit achetés à Bengae (62). Mais le Capitaine opposa son autorité à cette violence, & recommanla aux François de lui porter leurs plaines, si quelqu'un manquoit à l'obéissance usqu'au dernier moment. Il ordonna Brutalité des même au Pere Guillaume de faire le de-Matelots. voir de sa profession. Ce vertueux Capuein donna l'absolution à ceux qui vou-

(61) Ibidem , pages 200 & fuivantes. (61) Ibidem,

lurent la recevoir, malgré les railleries

L'ESTRA. des Matelots Hollandois, qui s'efforce rent de le pousser dans la mer, en criant. aux François, » qu'ils pouvoient mou-» rir à present, puisqu'ils étoient prêts, » & que le Pere alloit leur montrer le. » chemin. Ainsi leur brutalité sembloit » braver le péril. Cependant il étoit si pressant, que le Marchand du Navire ne put entrer dans sa chambre, pour. y prendre des facs remplis d'or ; &. qu'ayant exhorté l'équipage à se charger de ce précieux dépôt , personne n'eut: la hardiesse d'accepter, sa commission. Le Navire étoit prêt à se fendre ; & le Capitaine, qui l'avoit fait fonder, en avoit averti tous ses gens. Il demanda inutilement du secours, par quelques coups de canon, à un Bot, qui n'étoit éloigné que d'une demi - lieue, mais qui se trouvoit arrêté par le vent contraîre. Alors le Marchand se jetta dans la grande Barque avec deux Pilotes; & s'étant faisi d'un sabre, il voulut empêcher qu'on n'y entrât en foule. Ses menaces ne purent empêcher tout l'Equipage de s'y précipiter à sa suite. L'Estra y descendit aussi avec le Pere Guillaume & les autres François. Ils s'y trouverent extrêmement pressés pari le nombre, qui montoit à cent dix. hommes. Le Capitaine s'embarqua le

## DES VOYAGES. LIV. IR 61

ernier, dans sa Chaloupe, avec vingt L'ESTRA. ing hommes & les plus habiles Naeurs, pour se rendre comme les autres, bord du Bot, où le vent les portoit

ous (63). Ce qu'il y eut de plus déplorable dans. e naufrage, ce fut la perre d'environ ent jeunes Esclaves, des deux sexes, ous entre dix-huit & vingt ans. La. plûpart des filles étoient proprement vétues, à la maniere de Bengale, avec de longs pagnes de différentes couleurs. des colliers, des brasselets, & une sorte de coeffure qui n'est pas sans agrément. Elles se couvrirent le visage; & mêlant. leurs prieres à celles des Garçons, quis invoquoient le secours de leurs dieux, cette malheureuse troupe se jetta dans: la mer (64); à l'exception de sept jeunes hommes, qui se mirent sur un mâr de hune, à l'aide duquel ils gagnerent, avec des planches brifées qui leur fervoient de rames, une Isle du Gange; après avoir passé cinq jours & six nuits à la merci des flors, sans autre nourriture qu'un peu de riz, que l'un d'entr'eux avoit emporté dans un sac pendu à soncou (65).

(63) Ibid. p. 203.

(64) Ibid. C'étoit dans l'esperance de se sauver à la na ge; mais il paroît qu'ils fe noyetent. (d) Page 204.

après avoir vû que le plus grand nom- L'ESTRA. bre de leurs compagnons s'étoit jetté à la nage, & que d'autres avoient saisi plus habilement le secours des mâts, ils conçurent qu'ils pouvoient trouver quelque ressource dans le second de ces deux exemples. L'Amant choisit ce qu'il jugea de plus propre à soutenir sa Maîtresse. Il . l'aida heureusement à s'y placer; & tous deux arriverent à l'Isle, où les Hollandois n'eurent ni le tems, ni le pouvoir de les faire rentrer dans les Chalou-

pes (67). Le naufrage du Laufdun arriva le 17 L'Auteur gade Septembre 1672. Le vent ayant chan-gne la terre. gé le jour suivant, on s'approcha de la terre, où L'Estra & les autres eurent la liberté de descendre, pour attendre quelque Navire à Baravia. Ils se reposerent pendant quelques jours dans un petit village. Le Pere Guillaume, se promenant dans les rues, fut agréablement surpris de se voir aborder par un Portugais, qui lui baifa les mains & la robbe, & qui le pria civilement d'accepter des rafraichissemens dans sa Maifon. L'Estra, qui l'accompagnoit, reçut Accueil qu'il la même invitation. Ils furent traités reçoit d'un tous deux avec une abondance à laquelle Portugais. ils ne s'étoient pas attendus. Le Portu-

ELITAA, gais, qui étoit un Officier de sa Nation,
leur apprit que la guerre étoit déclarée
entre la France, l'Angleterre & là Hollande; ce qui avoit obligé M. l'Evêque
d'Heliopolis, dans son voyage au Royaume de Siam, où le zele Apoltolique le
conduisoit, de se résugier à Bellesore.

Remontre Le Pere Guillaume ayant rémoigné une que d'Helis-vive passion de voir ce Prélat , l'Officier polis.

Portugais lui donna un Batteau. & un guide, pour traverser le Gange pendant la nuit. Il eur, à Bellefore, la fatis-

faction qu'il ettr, a benefore, la lansfaction qu'il avoit défirée (68).

Un Navire, nommé le Lion-rouge, qui avoir chargé de riches marchandifes

Les François qui avoit chargé de riches marchandifes font conduir au Comptoir d'Ongli, prit à bord les à Batavia. prisonniers François, & les rendit à Batavia, le 6 de Janvier de l'année fuivante. Ils furent traités rigoureusement, pendant une si longue navigation (69). Loin de trouver quelque adoucissement à leur fort, en arrivant au centre de la puissance Hollandoise; ils surent assembles, pour se voir assigner le fond d'une misérable subsistance, qui consistoir en huit doubles sous pour deux jours de nourriture; c'est-à-dire, dix-huit deniers par jour. Ensuire on les dispersa, quinze

<sup>(68)</sup> Page 209.

(69) Le trajet de Bengate à Batavia n'est que de fie em lieues; mais la Navigation sur difficile.

DES VOYAGES. LIP. II. 65

uinze, dans les Navires du Port, où L'ESTRAS furent assujettis à la manœuvre des itelots. Cependant les malades furent comment :nés à l'Hôpital de la Ville. L'Auteur ils y sont traii s'étoit fait un ami de son nouveau

pitaine, obtint la permission de visoir à bord, & de payer un soldat

i ne devoit pas le perdre de vûe. Il oit eu le bonheur de sauver assez d'arnt pour fournir à cette dépense, & à

le d'un honnête entretien.

La description qu'il fait de Batavia ijoute rien à celle qu'on a tirée des Gouverneut yageurs Hollandois dans une autre prend le tirtie de ce Recueil (70). Il observe ite de Roi.

e le Gouverneur général des forces & Commerce de Hollande se nommoit affuere ; qu'il avoit été fésuite, & 11 avoit été-

l'il avoit enfeigné les Belles lettres au

ollege de Gand; qu'il prenoit le titre Roi des Indes orientales, au lieu du re ordinaire de Général (71), & que magnificence de sa Cour répondoit à tte qualité. Il étoit lors âgé de soixante x ans ce qui ne l'avoit pas empêché épouser une jeune femme de seize à x huit ans, que l'Auteur vit passer ns les rues de la ville, accompagnée

<sup>(70)</sup> Au Tome XXXII. (71) Page 115.

E'ESTRA d'une garde de quarante homines à che-1673: val. C'étoir une des plus belles personnes & des mieux faites qu'il eût jamais Sonmatiage, vûe. Elle mourut en couche l'année d'a-

près ( 72 ). t'Auteur Ce sut pendant son séjour à Batavia trouve à Bata-que l'Auteur eur la satissaction de voir via la veuve du Gentilhomme Breton, dont homme Bre- on a lû les avantures. Elle étoit logée chez un Marchand Portugais, établi depuis long-tems à Batavia. Il lui apprit-la mort de son Mari, comme il apprit d'elle la fuite de ses avantures depuis son départ de Surate. Quoique fes chagrins & fes longs voyages l'eufsent beaucoup changée, elle ne laiffoir pas d'être encore belle , " & capa-"ble, ajoûte l'Estra, d'inspirer de "l'amour à un cœur fensible. Le Ca-, pitaine Hollandois n'étoit pas le seul " qu'elle eût touché : mais pour de-" meurer fidelle à son Mari, elle n'avoit " jamais voulu s'engager dans de nou-" velles amours. Depuis son arrivée à " Batavia, elle avoit trouvé quelque ac-», cès auprès de la Gouvernante, qui " l'ayant tirée de l'Hôpital, où le Ca-" pitaine Hollandois l'avoit laissée, lui " faisoit donner dequoi vivre honnête-" ment. L'Auteur trouva tant de char-

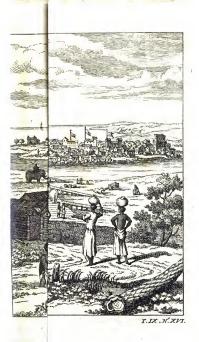



## DES VOYAGES. LIP. II. 67

mes dans son entretien, qu'il ne passa L'ESTRA. pas un jour sans la voir (73).

Elle avoir une Esclave de l'Isse de sont d'un Leylan, qui lui avoit procuré la con-lan, princodecey-oissance d'un malheureux Prince, frerenier des Holu Roi de Candi, que les Hollandois landois. enoient depuis long-tems prisonnier. l'Estra le vit chez elle, dans un état ont il fut touché. Il étoit vêtu comme n pauvre foldat. On lui donnoit chaue jour, pour son entretien, une risale, fur laquelle il étoit obligé de ourrir deux Gardes Caffres, qui ne le juittoient jamais. Sa captivité & les igueurs qu'il essuyoit depuis plus de uit ans, n'avoient point abbatu son ourage. Il commandoit les armées du toi son frere, lorsqu'il étoit tombé ntre les mains des Hollandois, qui, oin de le traiter en Prince ou en Géiéral, avoient violé le droit des gens k les usages de la guerre, pour se ranger des pertes, qu'il leur avoit cauées. Ils l'avoient relegué pendant plu-ieurs années dans une petite Isle, qu'ils nomment l'Isle des malheurs, & qui est 'éxil ordinaire des scélérats de leur Nation. L'Estra se proposoit d'avoir un ong entretien avec ce Prince: mais un les Caffres qui le gardoient rompit leur (73) Pages 125 & précedentes.

L'Estra. conversation, en les menaçant tous deux 1673. d'en donner avis au Gouverneur (74).

Une maladie, dont l'Auteur fur atrombe mala-taqué à bord, l'obligea d'accepter les
de. Traite-fecours de l'Hôpital, qui lui furent ofsoir de l'Hô-fetts comme une faveur. Il y fur conpital.

taine, mais logé & nourri auffi mal
gu'une roupe d'autres Perifonniers Fran-

taine, mais logé & nourri aussi mal qu'une troupe d'autres Prisonniers, François & Anglois, qui étoient réduits au même fort, & qui le souffroient d'autant plus impatiemment qu'ils voyoient les Malades Hollandois fort bien traités. Deux Médecins de l'Hôpital, qui savoient tous deux la langue Françoise, n'avoient pas même la libetté de leur parler en secret. Leur unique soulagement venoit de quelques Indiens, qui s'approchoient de la grille de leurs fenêtres, pout leur vendre du fruit & du poisson, dont ils étoient obligés de faire part à leurs Gardes. L'incommodité qu'ils recevoient du nombre des malades, & de la chaleur leur fit demander au Gouverneur la permission de prendre quelque-fois l'air, & de se baigner dans le

que-fois l'air, & de se baigner dans le Lagalante canal qui baigne le pied des murs. Ils tie destritionmères leur attire de la rilicitée long-tems; mais seulement pour gueur. le matin & le soir, & pour huit Pri-

(74) Pages 239 & précedentes.

DES VOYAGES. LIV. II. 69

nniers à la fois. Les femmes Hollan- L'ESTRA. oifes, qui font extrêmement libres à atavia, s'approcherent d'eux, & rearent volontiers leurs caresses. Le Gouerneur, qui en fut bien tôt averti, étracta ses ordres ( 75 ). Alors plusieurs rançois, desespérés de cette rigueur, hercherent les moyens de sortir de leur. rison en trompant la vigilance de leurs Fardes.

1673.

Après avoir examiné la fituation du Vingt d'enieu, les plus adroits firent un trou treux lans le mur, sous un lit; & dès la uit suivante, ils s'échaperent au nomre de vingt, qui se rendirent heureuement à Bantam. Cette ville n'est éloinée de Batavia que de quatorze lieues. ls s'y trouverent en sureté, parce que e Roi étoit ennemi des Hollandois, & jue la Compagnie Françoise y avoit in Comptoir. Mais le chef de leurs Sardes, que d'autres François avoient myvré pour favoriser leur fuite, ayant té rigoureusement puni de sa négligence, ceux qui furent moins heureux, e virent resserrés plus étroitement (76). Cependant le tems calma cet orage. lls se retrouverent assez libres pour tener un second effort, qui devoit les

<sup>(75)</sup> Ibid. p. 245. . (76) Ibid. p. 245.

L'ESTRA. délivrer tous à la fois. Un autre trou Tentatives qu'ils firent, pendant la nuit, sur un égout qui passoit sous l'Hôpital, leur ouvrit une voye fure. Vingt cinq d'entr'eux étoient déja sortis, lorsque leurs Gardes furent réveillés par le bruit. L'Estra, & ceux qui n'avoient pû fuir, . se hâterent de se coucher, & feignirent d'être endormis, tandis que les fugitifs ayant passé le Canal à la nage s'étoient arrêtés dans de grandes herbes, pour y attendre leurs Compagnons. La nouvelle de leur fuite répandit si promptement l'allarme, que la Garde étant sorrie avec des flambeaux les trouva dans cette

Comment retraite. Ils furent dépouillés, outrails en furent punis. geusement maltraités, & conduits nuds dans des cachots. La plûpart avoient de l'argent & quelques hardes, qui demeurerent aux Hollandois. On leur fit la grace de les conduire le lendemain à l'Hôpital, mais défigurés de coups & de fatigue. Cette disgrace n'empêcha point quelques-uns d'entr'eux de faire une troisiéme tentative, qui n'eut pas plus de succès. Le Général Massuere, irrité de tant d'entreprises téméraires, se fit amener les principaux Officiers François. Il leur demanda ce qui pouvoit les porter à ces résolutions desespérées. Il leur promit qu'ils seroient

## BES. VOYAGES. LIV. II. 71

ux traités. Mais apprenant d'eux restrant. : rien ne pouvoit les faire renoncer défir naturel de la liberté, il fut qué de cette réponse; & les ayant voyés dans leur prison, il les y fit urrir pendant quelque tems au riz à l'eau ( 77 ).

L'Auteur ne doute pas que ce ne fûr vangeance ur fe vanger de tant d'obstination de General 'il fit embarquer quatorze François ns un Navire chargé de chaux & de erre qu'il envoyoit au Cap de Bonne-

pérance; avec ordre de les y employer travail des Fortifications. Ce Navire houa fur un Banc de fable à trente eues du Cap. Comme la terre n'étoit is éloignée, les François se sauverent la nage, ou fur des planches. Mais s se trouverent dans des bois remplis : bêtes farouches, où leur vie fut plus sposée que dans le péril qu'ils venoient éviter. Quelques - uns futent dévorés, sort funeste l'autres n'éviterent ce fort qu'en mon-de quelques unt sur des arbres, où la peur & la im les mirent dans un autre danger. In Hollandois, qui avoit sauvé son fils la nage en le portant sur ses épaules, e put le défendre des bêtes, qui le lévorerent à sa vûe. Le Chirurgien du Navire, le *Phenix*, sut tué par un Elé-(77) Pages 248, 249,

n'y en eŭt que huit qui arriverent au Cap de Bonne-Espérance. Ils y furent mieux traités qu'ils ne se l'étoient promis. Le Gouverneur du Cap refusa de les soumettre au travail des Esclaves, & prit le parti de les renvoyer à Batavia (78).

1674. Leur captivité, comme celle des au1'Aureur & tres Prifonniers François, fut prolongée
fes compagions font jusqu'à la fin de l'année 1674. Ils étoient
envoyés en encore au nombre de quatre vingr dix
huit, qui furent embarqués fur une
Flotte de sept Vaisseaux, que le Général Massuere faisoit partir pour Amflerdam; & qui furent également digtribués dans chaque bord. Cette Flotte
fortit de la Rade de Batavia le 17 de

1675. Novembre. Elle arriva le 1; de Février

au Cap de Bonne-Espérance; sans avoir
eu un seul jour de mauvais tems. Les
Capitaines Hollandois refuserent à leurs
Prisonniers la liberté de descendre au
rivage, dans la crainte qu'ils n'obser-

A quelle vassent les nouvelles fortifications. Il contexposses étoit arrivé depuis peu au Cap un nou-mourir de veau Gouverneur, qui entre plusieurs faim de de veau Gouverneur, qui entre plusieurs de mort, les combats à coups de couteau. Cette loi fut violée par quelques

(78) Page 252.

Matelots

#### DES VOYAGES. LIV. II. 73

Matelots de la Flotte; & les coupables L'ESTRA. l'étant sauvés à bord, on fit d'inutiles recherches pour les soumettre au châiment. Le Gouverneur, irrité contre ous les Equipages, qui vouloient déober le crime à sa justice, sit désense i tous ses sujets de leur fournir de l'eau & des vivres. Pendant trois jours que ette ordonnance fut exécutée avec rimeur, toute la Flotte souffrit beaucoup; ¿ les Prisonniers François furent expoés à périr de faim & de soif. On remit nfin les criminels aux Officiers du Souverneur; & l'abondance fut bien-

ôt rétablie (79). Le reste du voyage n'eut rien de plus Les Hollande emarquable que la frayeur des Hollan-dois craigois, en apprenant d'un Vaisseau An-contre d'une lois, vers le Banc de Terre - neuve, soise, u'on avoit vû passer depuis quelques ours, dans cette mer, deux Escadres rancoifes. L'Amiral, nomme Corneille auconnier, ne put cacher ses allarmes. 1 femme, qui revenoit avec lui du onquin, tomba évanouie au feul rét des Anglois; leur crainte étoit pour immenses ricl. fles, qu'ils avoient nassées dans le Commerce des Indes.

ous les Matelots Hollandois renouvelcent leurs perféculions contre les Pris

(-- ) Page 25%. Tout XXXIII.

1675.

L'ESTRA, fonniers, & les menacerent de les précipiter dans les flots, s'ils avoient le 1675. malheur de rencontrer l'Armée Françoise. L'Estra & ses Compagnons, qui se trouvoient dans le Vaisseau de l'Amiral, au nombre de quatorze, faisoient des vœux au Ciel pour la rencontre des

gnons.

Résolution Navires de leur Nation, Ils étoient réde l'Estra & folus de se désendre, si l'on entreprenoit de les outrager; & de concert, ils avoient déja formé le dessein de mettre le feu aux poudres (80). D'un autre côté, ils espéroient qu'un combat avec les deux Escadres Françoises les mettroit en état de se dédommager avantageusement de toutes leurs pertes. L'Amiral Hollandois étoit si chargé de richesses, que ce spectacle seul étoit capable de le tenter. Leur espérance augmenta beaucoup lorsqu'ils entendirent crier du haut des mâts, Navire, Navire; & leur joye fut proportionnée à la crainte des Hollandois. Mais on ne découvrit, à la portée du canon, qu'un Corsaire de Hollande, qui venoit des Isles de l'Amérique, & qui falua humblement l'Amiral.

L'Auteur perdit, dans le cours de sa extraordinai Navigation, un des Compagnons de re d'un Fran-fon fort, avec lequel il s'étoit lié d'une

## DES VOYAGES. LIF. II. 75

mitié fort étroite. Non seulement il L'ESTRAS xprime ses regrets en homme sensible, nais les croyant justifiés par le mérite le celui dont il pleure la perte, il s'éend fur son mérite & sur ses avantues. Saint-Albert ( c'est le nom qu'il ui donne) joignoit à la figure la plus 10ble toutes les qualités d'une belle me. Il n'avoit jamais connu son pere i sa mere. En sortant de l'enfance, il voit passé quelques années au College le la Fleche, d'où il n'étoit forti que ar le chagrin d'entendre dire publiquenent que sa naissance n'étoit pas légiime, & qu'il étoit fils d'ûne Dame lont le mari avoit été tué deux ou trois ins avant qu'elle l'eût-mis au monde. Jn Conseiller au Parlement de Paris, jui avoit payé jusqu'alors les frais de on entrerien, le rappella près de lui; nais ce fut pour lui déclarer que son ere & sa mere étant inconnus & ne ui ayant laissé aucun bien, tout ce qui ui restoit à faire pour lui étoit de le orendre à son service en qualité de Laquais. Saint-Albert rejetta cette offre vec indignation. Il fortit dans le mêne mouvement; & se trouvant sans ucune ressource, pressé d'ailleurs par a faim, il entra dans l'Estife des Feuilans, où une Dame à qui il demanda

L'ESTR.

noblement l'aumône, parut fort touchée de sa situation. Elle le prit dans son carosse. Les éclaircissemens qu'elle reçut de lui acheverent d'échauffer sa pirié. Elle lui fit continuer ses études, après lui avoir déclaré qu'elle le destinoit à l'état Ecclésiastique. Il en prit l'habit, & son application répondit aux espérances qu'il avoit fait concevoir de fes talens naturels. Mais, après avoir fini fon cours, il se sentit si peu d'inclination pour l'Eglise, que dans la crainte d'irriter sa Bienfaictrice, il prit le parti de quitter Paris sans lui dire adieu. Son dessein étoit de passer en Italie, où les troubles de Naples attiroient un grand nombre d'Avanturiers. L'argent lui ayant manqué à Turin, il écrivit à la même Dame dont il avoit éprouvé si long-tems la générolité. Elle ne lui fit point de réponse, Mais lorsque le desespoir common oit à lui inspirer des idées funestes, il re ut un secours qu'il ne put attribuer qu'à elle. Un François, Domestique d'un Ambassadeur, qui étoir en chemin pour Rome, vint lui dire qu'il avoit ordre de le présenter à son Maître. Il se laissa conduire, sans dél.e: rlus d'explication. L'Ambassadeur parut satisfait de le voir, & le prit à sa suite en qualité de Gentilhomme. L'argent

1675.

qu'il reçut, & l'affection avec laquelle L'ESTRA. on continua de le traiter, lui firent connoître qu'il étoit bien recommandé. Cependant sa fortune dura peu. Il eut le malheur de plaire à l'Ambassadrice. Le Mari, qui s'en apperçut, poussa la jalousse jusqu'à le faire mettre dans un cachot, où il demeura jusqu'à la fin de l'Ambassade. Retombant alors dans la misere, il se rendit à Naples, où M. De-Guise s'étoit jetté depuis quelques mois. Il fut pris par les Espagnols, & conduit en Espagne avec d'autres Captifs. Après y avoir passé quelque tems dans une prison, il obtint la liberté de s'embarquer pour la Flandre. Une grande maladie l'obligea de s'arrêter à Bruxelles, tandis que ses Compagnons retournoient en France. Diverses lettres qu'il avoit écrites à la Dame qui avoit pris soin de son éducation, & qu'il avoit quelquefois eu la penfée de croire sa véritable Mere, ne lui ayant pas fait obtenir de réponse, il se vit bientôt sans autre ressource que l'Hôpital. Entre plusieurs Dames, qu'une affectation de charité portoit à visiter les Hôpitaux de Bruxelles, il s'en trouva une sur qui la figure de Saint-Albert fit une si forte impression, qu'après avoir commencé par lui faire une aumône de cinquante écus,

L'ESTRA. elle n'épargna rien pour hâter le rétabliffement de sa santé. Ce penchant devint une passion violente, lorsque l'ayant vû dans un autre état, elle trouva dans l'objet de fa charité un homme de la meilleure mine du monde, qui avoit infiniment d'esprit, qui parloit de tout avec une grace admirable, & qui se faisoit distinguer par un air de qualité, répandu dans toute sa personne. Elle sacrifia tout à l'amour. Après avoir traité Saint-Albert en homme aimé, la crainte de le perdre lui fit prendre le parti de l'épouser sécretement. Cependant un reste de raison lui ayant fait comprendre qu'il ne pouvoit soutenir long-rems à Bruxelles le rôle d'un Seigneur François forti des Prisons d'Espagne, sous lequel il avoit paru en sortant de l'Hôpital, elle partit avec lui pour Madrid, où sa famille tenoit un rang considérable. Enfin leur mariage ayant été découvert, il se vit exposé à toutes sortes de dangers. L'assassinat, le poison furent employés fuccessivement. Il fut blessé plusieurs fois, & sa valeur l'ayant toujours dégagé, il n'en eut pas moins la honte de voir casser son mariage par le crédit d'une famille puissante, qui ne perdit pas ensuite un moment pour le faire enlever. Il fut mis dans un Vaif-

## DES VOYAGES. LIV. II. 79

feau qui partoit pour les Indes; & dont L'ESTRA. le Capitaine s'étoit engagé à le préci-1675. piter dans la mer, ou à l'abandonner dans quelque Isle déserte. Une tempête, qui inspira des sentimens plus doux à ce barbare Officier, lui sit obtenir la vie & la liberté. Il essuya quantité d'autres avantures, jusqu'à l'âge d'environ cinquante ans, qu'après avoir servi les Hollandois, & reçu d'eux la permission de retourner en Europe, il mourut fort chrétiennement entre les bras de l'Auteur (81).

Tous les François qui avoient été L'Estrarenrenvoyés sur la même Flotte arriverent tre en France. heureusement au Texel, d'où ils furent conduits dans une Barque longue au Port d'Amsterdam. Les Directeurs de la Compagnie des Indes eurent la curiofité de les voir; & pour leur faire perdre le souvenir de leurs souffrances, ils leur donnerent à chacun huit ducats, avec des Passe - ports jusqu'à Dunkerque. L'Estra, guéri de la passion qu'il avoit eûe pour les voyages, n'eut plus d'ardeur que pour se retirer dans sa Maison, où il arriva le 1 Août 1675 (82).

<sup>(81)</sup> Pages 177 & précedentes. (81) Page 282.

# VOYAGES

DE

# JEAN OVINGTON (83),

A Surate & en d'autres lieux de l'Asie & de l'Afrique.

E nom a déja paru avec honneur ANTAOUNET. E nom a deja para de la Recueil, dans le sixieme Tome de ce Recueil, où les Auteurs Anglois ont crû devoir emprunter d'avance les remarques d'Ovington fur les Isles Canaries, & sur divers autres lieux qui appartiennent à cette partie de leur Ouvrage. Excellente méthode, qui leur auroit épargné un grand nombre de répétitions, s'ils l'avoient suivie avec plus de constance. Elle ne me laisse à représenter ici le même Voyageur, que dans sa navigation & fon fejour aux Indes Orientales.

> (83) Publiés à Londres chez Jacob Tomfon, en 1696, avec un supplement qui contient : 10. La derniere révolution du Royaume de Golkonde; 2º. Une description des Royaumes

d'Arrakan & du Pegu ; 3%. un Mémoire fur les Monnoies des Royaumes de l'Inde , de Perse , de Golkon-de , &c. 4°. Des observations fur le Vers à foie in-12.

#### DES VOYAGES. LIV. II. SI

Jean Ovington étoit Chapelain du INTRODUCT.

Roi d'Angleterre, lorsqu'il s'embarqua pour les indes. Il y porta des yeux sa ovingion. vans, qui lui firent remarquer, avec plus d'étendue & de jugement qu'on n'en trouve dans la plûpart des Voyageurs, tout ce qui s'offrit de plus curieux à son attention. C'est le jugement que Niceron porte de lui, & ce qui l'avoit déterminé sans doute à nous donner la traduction de son Journal. Il n'étoit son caracte pas prévenu en sa faveur jusqu'à ne pas sereconnoître les défauts de son style, qui est dissusse quelques des l'esprit de parti & les préjugés de Religion y ont sait entrer quelques déclamations qui n'ont aucun rapport au sujet. Mais, en lepret Niceron a traducteur de défauts, le Traducteur en a fait nal.

» Il faut, pour voyager avec fruit, observation, » observe-t-il judicieusement, de la » science, de la curiosité, de la patience, de la curiosité, de la patience, de la circonspection: de la « science, pour connoître ce qui mé, rite d'être remarqué dans chaque Pays, » & pour s'en instruire à propos: de » la curiosité, pour prendre plaisse à » tout ce qui peut être de quelque utip lité & pour le rechercher avec soin;

un livre excellent.

INTRODUCT. " de la patience, pour soutenir les fari-" gues & les peines qui accompagnent » cette recherche : de la circonspection,

» pour examiner tout, pour n'être pas » trompé par la crédulité ou la mau-» vaise foi d'autrui. Sans ces qualités,

» on voyage inutilement pour le Public. " Niceron les trouve dans le Voyageur.

» qu'il a traduit, & se flatte, dit-il, » qu'un Lecteur attentif les y décou-

» vrira comme lui.

1686.

La scene sera transportée tout d'un coup de Gravesand, où l'Auteur s'embarqua, le 21 d'Avril 1689, sur le Benjamin, qui faisoit voile pour Surate, dans le Port de Bombay, fans contredit, un des meilleurs des Indes, où il arriva. heureusement le 20 de May 1690 (84).

L'Auteur arrive à Bombay.

L'Isle de Bombay, dont les Anglois. ont fait un de leurs principaux établifsemens aux Indes Orientales, tire cenom, qui est une corruption de bonne Baie, de l'excellence de son Port. Elle a long-tems appartenu à la Couronnede Portugal, qui la céda volontairement à l'Angleterre, en 1662, à l'occasion du mariage de l'Infante de Portugal avec le Roi Charles II; & ce-Prince en abandonna la possession à la Compagnie Angloise des Indes Orien-

# rales pour la commodiré de ses Vais-





DES VOYAGES. LIV. II. 8;

rales, pout la commodité de ses Vais- OVINGTON. feaux & de son Commerce.

1689.

Avant que d'avoir découvert la terreferme des Indes, Ovington vit nager, qu'on remarau-tour du Vaisseau, plusieurs serpens que à l'approde différentes grandeurs; signe que la terre n'est pas éloignée, parce qu'on n'en voit jamais loin des Côtes. Une autre marque, qui fit connoître qu'on approchoit des Terres, fut une grande quantité de Santerelles, qui voloient sur le

Vaisseau, jusqu'à trente lieues en mer. Elles avoient environ deux pouces de long, & le chemin qu'elles avoient fait doit faire juger de la force de leurs aîles. Pendant que l'Auteur étoit à Surate, on vit un nombre infini de ces animaux passer sur la ville, & former une nuée é épaisse, qu'elle obscurcissoit la clarté de la lune, qui étoit alors dans son

plein. Elles alloient vers le Sud (85).

Bombay n'est qu'une petite Isle, si- Description ruée proche la Côte de Malabar, à dix de Bombay. lieues de Chaul au Nord, & huit de Bacaim au Sud (86). Elle est remplie de Cocotiers, dont les noix apportent quelque profit à leurs Maîtres; mais on n'y voit gueres d'autre bled ni d'autre betail, que celui qu'on y transporte

<sup>(85)</sup> ibid. p. 126. (86) A dix neuf degrés de latitude du Nord.

CVINGTON, des lieux voisins. L'eau n'y vaut rien Mauvais air non plus; ce qui, joint au mauvais air est souvent funeste aux Anglois. L'Au-Ses caufes & feur attribue ces deux incommodités de l'îse à la qualité des terres, qui sont fes effets. fort basses au-tour du Fort, & à la puanteur du poisson, qu'on employe au lieu de fumier pour la nourriture es arbres. · Le Vaisseau Anglois étoit arrivé au tems de la Mousson, qui est toujours accontpagné de pluies & d'orages. Dans l'espace de trois mois, on vit mourir triftement vingt passagers, de vingt quatre qu'ils étoient, & quinze Matelots de l'Equipage. Ovington & le Capitaine du Vaisseau tomberent eux-mêmes dans une si grande langueur, que ni la tempérance, qui est la meilleure médecine, ni la force des remedes ne pouvoient les rérablir; & ce qui prouve sans replique qu'ils ne devoient en accuser que l'air du Pays, c'est qu'à peine eurent-ils fait la moitié du chemin vers Surate, que leur fanté se rétablit. M. Georges Cook, qui commandoit dans Bombay, follicita beaucoup Ovington de s'y arrêter, & lui fit des offres d'autant plus avantageuses, que l'Isle étoit alors sans Mimiltres. Mais l'exemple de tant de morts l'avoit effrayé. Elles sont si fréquentes dans le cours d'une année, qu'elles ont

## DES VOYAGES. LIF. Il. 34

fait passer en proverbe, que deux Mous- Ovinctor. fons, à Bombay, font l'âge d'un homme (87). C'est une source de dépense & d'inquiétude continuelle pour la Compagnie Angloise, qui est obligée d'y faire transporter sans cesse de nouveaux Habitans, pour remplacer ceux qui sont enlevés, & deux Chirurgiens, avec toutes les drogues & tous les remedes

de l'Europe.

La quantité prodigieule de vermine, Autres en & d'Insectes venimeux, qui se forment de la corrup-dans l'isse au tems des Moussons, est une autre preuve de la corruption de l'air. Les Araignées y sont alors grosses comme le pouce, & les Crapaux ne le font gueres moins qu'un petit Canard. Les blessures & les contusions s'y guérissent rarement. De vingt Enfans, à peine en arrive-t-il un à l'âge de maturité. Aussi l'isse n'est-elle peuplée que par les Colonies qui s'y renouvellent, quoique la Compagnie permette aux Anglois de s'y marier, & qu'elle y fasse transporter les jeunes filles qui souhaitent d'y aller chercher des maris.

Une contenance honnête est la seule Mariages des qualité qu'on demande à celles qui Anglois de Bombay. arrivent dans cette vûe; & souvent

15904

<sup>(87)</sup> Pages 136 & fulvantes.

elles y épousent les plus fameux Marchands (88). 1690.

L'Isle de Bombay est désendue par un Fort, bâti suivant les regles de l'art,. & muni de plusieurs pieces de canon, qui commandent le Port & tous les lieux voifins. C'est la résidence du Gouverneur. Il offre d'ailleurs plusieurs beaux édifices, qui sont habités par des An-

Fifle.

Religion de glois & des Portugais. La Religion Catholique y est exercée librement, & les-Portugais y ont leurs Eglises; tandis que les Anglois, qui font les Maîtresde l'Isle, n'ont encore pû parvenir à s'en donner d'autre qu'une Chambre du Fort, où leur service se fait deux sois le jour (89). L'Auteur apporte pour raison la guerre qu'ils ont eûe avec le Mogol. Les Infideles ne font pas moins libres que les Chrétiens dans leur Culte. Ovington Ovington étant entré dans un de leurs

arcs.

Mitte un Tem-Temples, fut étonné de le trouver sipetit, qu'à peine pouvoit-il contenir en même tems neuf ou dix personnes. vit l'Idole, qui ne consistoit qu'en un visage d'étain, avec un nez large & écrasé, & des yeux de la grandeur d'un écu. Une perite bourse, qui étoit sufpendue d'un côté, fervoit à recevoir

<sup>(88)</sup> Ibid. Pages 142 & 143.

#### DES VOYAGES. LIV. II. 87

les offrandes du Peuple, & de l'autre, OVINGTON, on voyoit un peu de riz brulé, que le Bramine avoit offert à cette étrange Divinité. A l'entrée de la porte, un Trompetre jouoit pendant toute la durée du Sacrifice ( 90 ).

La guerre, que les Anglois ont eue origine de long tems avec le Mogol, a fair beau-tre les Anglois coup de tort à l'Isle de Bombay, en & le Grande

ruinant ses arbres fruitiers, qui faisoient Mogol. la seule richesse des Insulaires. L'Auteur raconte que dans le premier établissement des Anglois à Surate, le Grand-Mogol & le Président de la Compagnie étoient convenus qu'ils auroient la liberté du Commerce, en payant deux & demie pour cent de toutes les Marchandises qu'ils feroient entrer ou sortir. Bien-tôt cette somme fut augmentée > fans raison, à quatre pour cent. On voulut assujettir les Facteurs de la Compagnie, qui portoient des boutons d'or. sur leurs habits, à payer un droit particulier chaque fois qu'ils passeroient la riviere de Surate. L'Intendant de la Marine, qui étoit obligé de la passer. fouvent pour se rendre à Soualy, auroit bientôt payé la valeur de ses boutons ( 91 ).

<sup>(90)</sup> Page 145.

<sup>(91)</sup> Page 1474

DVINGTON 1690. Bombay e afliegée pa les Mogols.

os. Ces deux fujets de plainte, joints à yest quelques autres mécontentemens, caupar serent une rupture ouverte. Après quellis ques escarmouches sur mer, le Mogol

ques escarmouches fur mer, le Mogol entreprit d'aillieger Bombay. Jean Child, qui avoit succedé à Jean Wiburn, dans le Gouvernement de cette isle, mais sans avoir hérité de ses qualités militaires, quoiqu'il eût été revêtu du titre de Baronet de la Grande-Bretagne, & nommé Général des forces Angloises dans les Indes, négligea de fortifier l'Isle. Il fut attaqué en 1688 par une armée de vingt cinq mille hommes, auxquels il n'en avoit que deux mille cinq cens à opposer. Cétoit dix contre un. Malgré cette inégalité, les Anglois se défendirent avec courage. Mais les Mogols ayant appris, des Déferteurs, l'art de faire des mines & la maniere de se mettre à couvert par des tranchées & des gabions, il devint impossible de résister à la force & à l'habileté réunies. Le Général Anglois se vit contraint de faire la paix, à des conditions que l'Auteur dissimule, mais qui ne devoient pas être avantageuses puisqu'elles étoient l'effet de la nécessité. Child mourut avant que l'accommodement fût toutà-fait conclu; & sa mort fut attribuée au chagrin de n avoir pu fauver l'hon-

## DES VOYAGES. LIV. II. 89

neur de ses Maîtres. Il avoit amafic OVINGTON d'immenses richesses dans son em-

ploi (92).

A trois lieues de Bombay s'offre une Ific de l'Epetite Isle, nommée l'Elephant, qui tire lephant & fes ingularités.

ce nom d'une figure d'Elephant, taillée en pierre, de grandeur naturelle, & placée au milieu d'une Campagne, où elle frappe les yeux de ceux qui arrivent dans l'Isle. On voit aussi, dans le même endroit, un cheval de pierre, repréfenté si naturellement, qu'à quelque distance on le prendroit moins pour une fimple représentation que pour un animal vivant. Mais ce qui rend cette Isle plus célébre, c'est une fameuse Pagode, dont les Portugais ont raconté beaucoup de merveilles, & pour laquelle l'Impératrice Douairiere des Mogols avoit une vénération extraordinaire. L'Auteur obferve qu'on appelle Pagode, un Temple Paven, ou un lieu destiné au culte des Idoles. Ce nom, dit-il, vient du mot

Persan Pout , qui signifie une Idole , & nom de Pago-

de Gheda, qui signifie Temple.

Il fait la description de la Pagode, ou du Temple, de l'Isle de l'Eléphant.

(91) Pages 1 12 & précemoins: d'où l'Auteur comdentes. Sa Veuve épousa M. clut qu'il y a beaucoup à Georges Weldon , qui fucgagner au service de la ceda au Gouvernement, & Compagnie, qui ne s'y enrichit pas

1690.

chant d'une haute montagne. Sa gran-

phant.

d'une celebre deur est d'environ cent vingt pieds en Pagode de l'I-quarré, & quatre vingt de hauteur. La voute, qui n'est qu'un grand rocher, est sourenue par seize piliers de pierre, éloignés de seize pieds l'un de l'autre, & de trois pieds de diamettre. Ils sont taillés avec beaucoup d'habileté. Aux deux côtés, on compte quarante ou cinquante figures d'hommes, dont chacune a douze ou quinze pieds de haut, & qui sont entr'elles dans une exacte symmétrie. Quelques - unes ont fix bras. D'autres ont trois têtes. D'autres font si monstrueuses, qu'elles ont les doigts de la grosseur de la jambe. On en voit qui portent sur la tête des couronnesfort bien travaillées, ou des sceptres dans les mains. Quelques-unes ont sur la tête plusieurs autres petites figures, qui sont en posture dévote. Ovington en remarqua plusieurs dont les unes s'appuient fur des femmes, & d'autres sur la têre d'une vache, qui est un animal fort respecté dans les Indes; d'autres enfin, qui prennent une jolie fille par le menton, & d'autres qui déchirent en pieces de petits enfans. Il re-garda cette varieré de figures agréables & monstrueuses comme différens objets

du Culte des Idolâtres, qui choisissent ovineron, apparemment celles qui leur inspirent le plus de respect & de dévotion. Le Frontispice de la Pagode n'a rien de re-

marquable (93).

Vers le milieu de Septembre, c'est- L'Auteur se à-dire, à la fin des Moussons, le Vais-rendà Surate, seau reçut ordre de partir pour Surate. Il rencontra dans sa route une sorte de Pirates, nommés Sanganians, qui

leau teçui otdre de partir pour suitate. Il rencontra dans sa route une forte de Pirates, nommés Sanganians, qui n'oscrent l'attaquer, parce que depuis quinze jours ils avoient appris, par une avanture singuliere, à respecter le Pavillon Anglois. Un Capitaine de cette Nation, qu'ils avoient entouré de fort vaissare d'anprès, n'avoit pas jugé à propos de s'op-glois contre poser à l'abordage: mais ayant fait reterre tous ses gens de dessus les Ponts, il y avoit fait porter quelques barils de poudre & plusseur petres pieces d'artillerie. Les Sanganians n'y étoient pas plus proprise qu'il y avoit si mettre.

il y avoir fait porter quelques barils de poudre & plusieurs petites pieces d'artillerie. Les Sanganians n'y étoient pas plutôt montés, qu'il y avoir fair mettre le feu; & l'exécution avoir été si heureuse, que la plupart ayant été brûlés, tués ou précipités dans les flots, la crainte du même foré avoir fair suir aussi-tôt le rette (94).

Le Benjamin arriva sans obstacle à la barre de Soualy, où les seuls Vaisseaux

<sup>(93)</sup> Pages 156 & précedentes.

Ovincros. de l'Europe ont la liberté d'abordez.

1690.
Situation Cette permission n'est point accordée
des Comp-aux Indiens (95). Ils doivent entrer dans
toits Europeans Jonal la Riviere de Surare, ou jetter l'ancre à
fon embouchure, qui est à deux lieues
de Suraire.

Ja Riviere de Surate, ou jetter l'ancre à fon embouchure, qui est à deux lieues de Soualy, comme Soualy est à quatre lieues de Surate. C'est-là que les Vaiffeaux Européens chargent & déchargent leurs Marchandises; à qu'elles sont gardées dans des Cours & des Magasins, pour être transportées dans d'autres lieux, ou rembarquées suivant l'occasion. Les Facteurs Anglois, François, & Hollandois, ont leurs Maisons, ou leurs Comptoirs à un demi-mille de la mer, éloignées d'une portée de fusil l'une de l'au-

GrandesHui-GrandesHui-Gres attachées Oving

fon Vaisses de la Courage de Courage de

La description que l'Auteur fait de

<sup>(95)</sup> L'Auréur devroit dire au contraire, que c'est aux Vaisseaux Européens que l'entrée de la Riviere n'est pas permise.

<sup>(96)</sup> Page 158. (97) Ibidem.

cette Ville n'ajoute rien à celle qu'on OVINCTON. a lue dans d'autres Relations (98): mais il y joint diverses observations qui lui tions patticufont propres. Premiérement il fixe la lieres de l'Au-grandeur de sa circonsérence, qui est, nant surare. dit-il, en y comprenant les Fauxbourgs, d'environ trois milles d'Angleterte; & & sa forme, dont il fait une espece de demi-cercle, ou de croissant, à cause du détour de la Riviere sur laquelle elle est bâtie, & qu'il nomme Tapty, ou Tin-

dy , (99). L'or de Surate est si fin , qu'en le Finesse de

transportant en Europe, on peut y ga-l'or & de l'argner douze ou quatorze pour cent. gent du Pays. L'argent, qui est le même dans tous les Etats du Mogol, surpasse celui du Mexique & les écus de Seville. Il a moins d'alliage que tout autre argent. L'Auteur n'y a jamais vu de pieces rognées, ni d'or ou d'argent qui eût été falsifié. La roupie d'or en vaut quatorze d'argent; & celle d'argent, vingt sept sous d'Angleterre. On y voit quelques monnoyes étrangeres, mais en petit nombre; & des pieces de cuivre, dont soixante font une roupie. Il s'y trouve encore une ameres espece de monnoie plus basse. Ce sont mounoie.

<sup>(98)</sup> Voyez particulierement Thevenot , Carté , L'Eftra, &c. (59) Pages 212 & fulvantes,

1601.

des amandes ameres, dont soixante vas lent une piece de cuivre ( 1 ).

Toutes les monnoies étrangeres payent, à la fortie comme à l'entrée de Surate, deux & demie pour cent. Celles qui tombent entre les mains des Officiers du Grand-Mogol font fondues & converties en Roupies, sur lesquelles on met la marque de l'Empereur regnant. Après sa mort, ces piéces perdent un ou deux soixantiemes de leur valeur (2).

Mefures & Poids de Su-

Les étoffes de soie & les toiles de cotton se vendent à Surate par Cobits, qui sont une mesure de vingt sept pouces de long. Le riz, le bled, & les autres choses qui se vendent parmi nous au boisseau, ou avec des mesures creuses, sont vendues au poids dans Surate. Le poids ordinaire est un Scar, qui est de treize onces & un quart. Le Meund Opposition contient quarante Scars. " Ainsi les usa-

des utages In-diens aux no. " ges, observe l'Auteur, sont tout-à-fait

" opposés aux nôtres, dans les choses ttes. " mêmes qui devroient être semblables, " telles que les scies & les serrures , qui " n'ont aucune ressemblance avec les " nôtres. Il femble même que les ani-

<sup>&</sup>quot; maux n'ayent pas, aux Indes, les " mêmes inclinations que parmi nous.

<sup>(1)</sup> Pages 118 & précedentes.

Dans le Tunquin, par exemple, les OVINGTON. " chiens veillent toute la nuit pour ex-1691. terminer les rats & les fouris (; ).

On apporte à Surate, des Marchan-difes de toutes les parties de l'Asie. Elles de Surate. y sont achetées par les Européens, les Turcs, les Arabes, les Persans, & les Arméniens. Il n'y a point de Marchands qui se répandent plus dans le monde & qui voyagent avec autant d'ardeur que les Arméniens. Leur langue est une des plus usitées dans l'Asie. De tout tems, ils ont été célebres par leur Commerce. " C'étoit dans leur voisinage, c'est-à-"dire, fur le Phase, en Georgie, " qu'étoit autrefois la Toison d'or ; ", Toison fameuse parmi les Anciens, " mais qui n'étoit qu'un grand Com-" merce de laine, de peaux, & de fou-,, rures , que les Peuples du Nord y por-, toient (4).

Les Marchands Indiens, qui viennent par terre à Surate, se servent rarement de chevaux pour le transport de leurs Marchandises, parce qu'ils sont tous employés au fervice du Prince. Ils les amenent dans des Chariots, sur des Dromadaires, des Chameaux & des Anes.

(3) Page 210, (4) Page 221.

Ce font les Hollandois qui apportent 1621. à Starte toutes fortes d'épiceries. Les Repoche Anglois y apportent particulierement de trompetie du poivre. Mais , s'il faut en croire tait aux Hol-l'Auteur , les premiers ne font pas tou-

Auteur, les premiers ne tont pas tonjours de bonne foi. « Ils tirent quel-» quefois une certaine quantité d'huile, » d'essence, ou d'esprit, des cloux de » giroste, de la caneile, &c. Ensuite les » exposant en vente, ils ne font pas » difficulté d'en tirer le même prix que » s'il n'y étoir point arrivé d'altération. » C'est une tromperie qui s'exerce à Batavia; & de-là vient qu'il se trouve » tant d'Epiceries seches & insipides (5).

Outre le Gouverneur militaire de Suverneurs de rate, qui demeure constamment au Châ-Surate.

teau, comme s'il y étoit prisonnier, les Habitans ont leur Gouverneur Civil, qui est chargé particuliérement de l'administration des affaires publiques & de la justice. Il ne s'éloigne gueres plus souvent de son Palais, pour être sans cesse à pour être sans cesse à pour étre sans cesse à principaux Marchands, & de regler les affaires qui demandent une prompte expédition. S'il sort pour prendre l'air, il est affais sur un Elephant, dans un fauteuil magnisique. Outre le conducteur de l'animal, il a près de lui

<sup>(4)</sup> Page 226.

1690.

un domestique, qui l'évente & qui OVINCTON. chasse les mouches, avec une queue de cheval attachée au bout d'un petit bâton, de la longueur d'un pied. Cet éventail, tout simple qu'il doit paroître, est le seul en usage parmi les Grands, & pour la personne même de l'Empereur. Entre différentes marques de grandeur, le Gouverneur de Surate nourrit plusieurs Elephans. Il entretient une Garde de Cavalerie & d'Infanterie, pour la sureré de sa personne & pour l'exécution de ses ordres (6).

Dans les affaires de conséquence, il son consen, doit prendre l'avis de trois grands Offi- composé de trois Officiers de la ville, qui partagent alors ciers. avec lui le dépôt de l'autorité suprême.

Le premier, qui porte le titre de Le Cogy, Cogy, est un homme versé dans les loix, & dans tout ce qui appartient aux

usages civils de l'Empire.

Le fecond nommé le Vacanaviche, Le Vacanaest un Osficier préposé par l'Empereur, viche pour donner avis chaque semaine, à la Cour, de tout ce qui arrive de remarquable & d'important (7).

Le Katoual,, troisième Ministre de & le Katoual.

l'autorité Impériale, est établi pour

(6) Page 128 & précedentes.

Tome XXXIII.

<sup>(7)</sup> Un aut B Officier , nommé le Hattarvah , marque ce qui se fait chaque jour.

OVINGTON.

empêcher les désordres & pour les punir. Il est obligé de faire trois rondes de nuit dans les rues de la ville; à neuf heutes du soir, à minuit, & à trois heures du matin. A cinq heures, le tambour bat & la trompette sonne, pour marquer la premiere heure du jour. Le Katoual est toujours accompagné de plusieurs Domestiques, & d'une Compagnie de Soldats, armés d'épées, de lances & de fleches. Quelques uns portent une arme fort dangereuse, qui consiste dans une baguette de fer, longue d'environ deux pieds & terminée par une boule de même métal, avec laquelle on brise le crane d'un seul coup. Ceux qui sont surpris dans une faute legere en sont quittes pour quelques jours de prison. Le châtiment des fautes considérables est la bastonnade.

dérables elt la baltonnade.

Paix & fuQuoique Surate foit habitée par toureté qui ret tes fortes de Nations, les querelles &
nent à surate, les disputes même y sont rares. Les
Indiens idolâtres, plus propres à recevoir-une injure qu'à la faire, évitent
foigneusement tous les crimes odieux
& nuisibles à la societé, tels que le
meurtre & le vol. Ovington apprit, avec
étonnement, que dans une si grande
ville il y avoit plus de vingt ans que
personne n'avoit été puni de mort. L'Em-

pereut se réserve le droit des Sentences OVINGTON. capitales, ou ne le communique qu'aux Tribunaux les plus éloignés de sa Cour. Ainsi, dans les cas extraordinaires, on informe ce Monarque du crime; & sans faire venir le coupable, il impose le châtiment (8°).

S'il se fait quelque vol à la Cam- Elles s'étenpagne, dans la dépendance de Surate, dent jus-un Officier, qui se nomme le Poursdar, pagnes voisiest obligé d'en répondre. Il a sous ses nes. ordres plusieurs Compagnies de gens armés, qui observent continuellement les grands chemins & les villages, pour donner la chasse aux voleurs (9). En un mot, comme il y a peu de villes où le Commerce soit aussi florissant qu'à Surate, il n'y en a gueres où l'on apporte autant de soins au maintien du repos & de la sureté publique.

Les observations de l'Auteur sur les différentes Religions & sur les usages des Indiens, appartiennent noins à la description de Surate qu'à l'article général des Indes, où elles doivent entrer avec celles de quantité d'autres Voyageurs. Cependant on en peut détacher ce qui est propre à Surate & aux lieux voifins.

<sup>(8)</sup> Page 131.

<sup>(9)</sup> Page 233.

Ovington parle, avec complaifance, d'un grand Hôpital, dans le voisinage Chiens, &c.

pour les Va- de cette ville, entretenu par les Banians, les pour les vaches, les chevaux, les chevres, les chiens, & d'autres animaux, qui font malades, ou estropiés, ou trop vieux pour le travail. Un homme qui ne peut plus tirer de fervice d'un bœuf, & qui est porté à lui ôter la vie pour s'épargner la dépense de le nourrir, ou pour se nourrir lui-même de sa chair, trouve un Banian charitable, qui ne manque pas, lorsqu'il est informé du\*danger de cet animal, de le demander au Maître, & qui l'achetant quelquefois assez cher, le place dans cer Hôpital, où il est bien traité jusqu'au terme naturel de sa vie ( 10).

Hôpital pour Punaifes.

Près du même Edifice (11), on en les Puces & les voit un autre qui est fonde pour les punaises, les puces, & toutes les especes de vermines qui succent le sang des hommes. De tems en tems, pour donner à ces animaux la nourriture qui leur convient, on loue un pauvre homme, pour passer une nuit sur un lit dans cet Hôpital; mais on a la précaution de l'y attacher; de peur que la douleur des piquûres l'obligeant de se retirer

<sup>(10)</sup> Page 313. (11) Ibidem.

avant le jour, il ne puisse les nourrir à OVINGTON. l'aise de son sang (12).

A l'arrivée d'Ovington, il y avoit six pesse terri-ans qu'il s'étoit tépandu parmi les Indiens de Surate, une maladie contagieuse, qui continuoit encore d'y regner, quoique ce ne fût pas toujours ayec la même violence. Elle sembloit assoupié dans le tems des Moussons, où l'air ne manque point de se rafraî-chir; & c'étoir immédiatement avant

cette saison qu'elle se faisoit sentit dans fa plus grande force. Avant que les ses renoupluies commencent à tomber, l'air est vellemens & d'une sécheresse & d'une chaleur extrêmes. Lorsqu'elles sont tombées, il s'éleve des vapeurs chaudes, & si malfaisantes, qu'elles causent plus de maladies qu'il n'y en a dans tout le reste de l'année. Alors, dans l'espace d'une seule matinée, on voioit porter hors de la ville une centaine de Gentils, pour y être brûlés; outre les Mores qu'on enterroit, & ceux qui mouroient dans les Fauxbourgs: ce qui montoit, par un calcul moderé, au nombre de trois cens par jour. La ville n'en paroissoit pas moins peuplée, & l'on ne s'appercevoit pas des effets du mal par la diminu-

rion des Habirans, La naissance de certe

<sup>(12)</sup> Ibid. Page 314.

OVINGTOR

peste sut précédée par un petit tremblement de terre, qui allarma un peu, mais qui ne renversa aucune maison, & qui ne causa de mal à personne. Ce qui surprenoit beaucoup les Mores, c'étoit de voir les Européens comme inaccessibles à une maladie qui causoit tant de ravages parmi les Naturels du Pays (13).

Pefte à Balfaca. é

etoit mort de la pefte, à Balfora, deux cens mille personnes dans l'espace de dix huit jours. Mais ce fleau cessa bientôt (14).

1691.

Malidi
ordinaires
Surate

Les maladies ordinaires de Surate, adont les Européens ont de la peine à a se garantir, sont différentes sortes de fievres, la plûpart mottelles; sur-tout pour ceux qui se livrent aux plaisirs de la table & qui aiment trop le vin. D'autres meurent d'une maladie, que les Habitans nomment Merdechine. C'est un vonissement violent & un grand cours de ventre, qui viennent particuliérement d'avoir mangé avec excès, au même repas, de la viande & du poisson. On guérit le malade en lui appliquant sur le talon un fer rouge, dont la cicatrice l'empêche quelque- tems de

(14) Ibidem.

<sup>(13)</sup> Ibidem. Tome II , p. 56.

marcher. Les Européens sont encore at- OVINGTON. taqués d'une espece de paralysie, qui leur ôte l'usage & le mouvement des membres. Elle vient de s'être trop exposé aux brouillards pénétrans de nuit. Le meilleur remede est de fréquenter les bains, qui font en grand nombre dans ce Pays (15).

Les bons effets de la poudre blanche, Poudre blandans les fievres, en ont rendu l'usage fievre, la commun dans les Etats du Mogol; & l'Auteur observe qu'elle est employée avec le même succès en Angleterre, où les Médecins Anglois en ont envoyé. En général, dit-il, les remedes dont on se trouve le mieux dans cette Région sont rafraîchissans, parce que la plûpart des maladies viennent de chaleur (16).

pris soin de rendre cette habitation commode & délicieuse. Ils ont employé l'art, pour y perfectionner les beautés de la

A deux milles de Surate, on visite Pulparrock, un lieu fort agréable, qui se nomme beau Monaf-Pulparrock. Il est voisin de la riviere, Surate. où s'élevant un peu il rend la vûe plus étendue sur l'eau. La chaleur de l'air y est adoucie par l'ombrage d'une infinité d'arbres & par la proximité de l'eau. C'est un Monastere de Faquirs, qui ont

(15) Ibid. p. 57.

<sup>(16)</sup> Page 18.

1691.

OVINGTON, nature. Les environs de Surate n'ont rien qui puisse être comparé à cette belle retraite. Aussi les Faquirs qui l'habitent ont-ils plus de fierté que dans les autres lieux. On sait que c'est une espece de Moines mendians, qui font des quêtes pour augmenter leurs revenus. Un Frere Quêreur du Monastere de Pulparrock ayant un jour rencontré, hors de Surate, le Président de la Compagnie Angloise, lui demanda impudemment vingt Roupies. Le Président, pour badiner, lui en offrit dix neuf. Il les refusa, dans l'opinion qu'il n'étoit pas de sa grandeur de diminuer une obole de sa premiere demande (17). Remarques

de Thevenor fur le Pays de Surate.

1666 (18), & qui n'a pas manqué d'y faire ses observations, avec ce caractere judicieux qui le fait distinguer entre les Voyageurs, s'écarte peu de tout ce qu'on a lû jusqu'ici, & sert par conséquent à le confirmer par son témoignage. Mais il y joint plusieurs remarques qui paroissent être échappées à la curiosité d'Ovington.

Thevenot, qui étoit à Surate en

On mange, dit-il, du raisin à Surate,

<sup>(17)</sup> Pages 65 & 75. (18) Voyez la troifieme Partie de ses Voyages. On ne le cite ici qu'en extrait, parce que Surate n'étoit pas son terme . & qu'il ne faifoit qu'y passer pour se rendre dans l'Indoltan. Voyez les propres Relations.

depuis le commencement de Février juf- DESCRIPT. qu'à la fin d'Avril. Le goût n'en est pas DU PAYS DE SURATE. excellent; & quelques - uns s'étoient THEVENOT. imaginé que ce défaut lui venoit de Raisin de l'impatience des Habitans, qui ne le laissoient point assez meurir. Cependant les Hollandois qui ont pris le parti de le laisser autant qu'il se peut sur le sep, n'en sont qu'un vin sort aigre, qu'il est impossible de boire si l'on n'y mêle du sucre. Ce raisin, qui est blanc, ne laisse pas d'être fort gros. On l'apporte à Surate, d'une petite ville, nommée Naapoura, dans la Province de Balagate (19).

Les liqueurs du Pays ne valent gueres Liqueurs de mieux que le vin. La plus commune est Surate. composée de Sagre, ou Sucre noir, qu'on met dans de l'eau, avec un peu d'écorce de Baboul, pour lui donner quelque force. Enfuite on les diftille enfemble.

On fait aussi de l'eau-de-vie de Ta-C'est une liqueur assez agréable, qu'on tire de deux fortes de Palmiers; l'une qui se nomme Codgiour; la seconde qui n'est autre que le Cocotier. Thevenot observe qu'il ne vient point de dattes aux Palmiers d'où l'on tire du Tary, & que ceux d'où l'on n'en tire point

(19) Ibid. p. 47.

Εv

produisent des dattes sauvages. Le bons Tary est celui qui se tire la nuit. N'étant THEVENOT. POINT échauffé par l'ardeur du soleil, il.
est d'un goût doux & piquant, qui approche de celui des Châtaignes (20).

noies.

4

Thevenot est plus exact qu'Ovington, sur les poids & les mesures de Surate.. Le poids qui se nomme Candi, vaut vingt Mans; mais le poids de Commerce est le Man, qui est de quarante livres; & la livre de Surate est de quatorze onces, ou trente cinq toles. L'or & l'argent se pesent à la tole; & la tole. est de quarante Mangelis, qui font cinquante fix de nos Carats. Deux toles. un tiers & demie valent une once de Paris. La Tole pese autant qu'une Roupie d'argent. Le Man pese quarante livres dans toutes les Indes; mais ces livres, qu'on nomme Serres à Surate, différent dans chaque Pays. Celles de Surate, par exemple, font plus fortes que celles de Golkonde. Celles d'Agra est devingt huit onces.

On compre les grandes fommes par Leks, par Crouls on Courous, par Padans & par Nils. Il faut cent mille. Roupies pour un Lek, cent mille Leks. pour faire un Courou, cent mille Courous pour faire un Padan, & cent mil-

(40) Page 49.

le Padans pour faire un Nil. On voit, DESCRIPT. parmi les Grands-Seigneurs, des Rou-BU PAYS DE SURATE. pies d'or, qui valent environ vingt & THEVENOT. une livres de France; mais qui n'entrent point dans le Commerce ordinaire. Leur principal usage est pour faire des présens. La Roupie commune, qui est d'argent, ne vaut gueres plus de vingt neuf fous de notre monoie, quoiqu'on la fasse passer ordinairement pour trente. On fabrique, tous les ans, des Ronpies; & celles de l'année valent quelque chose de plus que les précédentes, parce que les Monoyeurs prérendent'que l'argent s'use toujours (21). Il y a des demi-Roupies, & des quarts. de Roupie. Le Mahmoudy est une autre monoie d'argent, qui vaut environ onze & demie de nos fous, Le Pecha est une monoie de cuivre, de la grandeur de la Roupie, qui vaut un peu plus de dix deniers, & qui pese six de nos drachmes. On donne foixante huit Paden, ou amandes ameres, pour un Pachar Ces amandes, qui passent pour monoie à Surate, viennent de Perse, & sont le fruit d'un arbrisseau qui croît

entre les rochers. Enfin Thevenot fait remarquer que

<sup>(23)</sup> Ovington attribue cette différence de valeur à la mutation des regnes.

DESCRIPT. la monoie d'argent du Grand-Mogol DU PAYS DE est plus fine qu'aucune autre; parce SURATE.
THEYBOOT. Qu'il n'artive point d'Etranger, dans
Finesse de l'Empire, qui ne soit obligé de changer
l'argent du l'argent qu'il apporte, soit Piastres, soit d'autres especes, en monoie du Pays. Il est fondu aussi-tôt, & l'on en rafine

fervoirs célebres.

l'argent pour faire des Roupies. (22). L'Auteur ajoute à la description du Cimetiere des Anglois, qu'on voit à peu de distance un grand Puits de forme quarré, couvert de plusieurs arcs de brique, qui sont éloignés l'un de l'autre de plusieurs pieds. On y descend par par divers escaliers; & le jour y entre, depuis le haut jusqu'en bas, par des espaces qui sont entre les arcs. Mais quoique cet ouvrage soit estimé, il n'approche pas d'un Réservoir d'eau, qui est proche d'une des Portes de Surate, nommée la Porte de Daman, où commence la plus belle promenade du Pays. Cette Porte est couverte & entourée des branches d'un bel arbre, qui se nomme War, & que les Portugais appellent Arbre de racines. L'ombre en est admirable, & d'un grand secours pour ceux qui vont au Réservoir. Il a seize angles, dont chaque côté a cent pas de long. Le diamettre de tout l'ouvrage est d'une

portée de mousquet. Il est pavé de gran-Discritt. des pierres unies, avec des degrés à DU PAYS DE l'entour, qui regnent depuis le bord Trattenor, du bassini jusqu'au fond, en maniere d'amphithéâtre. Ces dégrés sont chacun d'un demi-pied de haureur. Leur matière est une belle pierre de taille, qui vient de Cambaye. On a menagé trois descentes en talus, pour servir d'abreuvoirs.

Au milieu de cette belle piece d'eau s'éleve un bâtiment de pierre, quarré, & large d'environ quatre toises, où l'on monte par deux petits escaliers. C'est un lieu où l'on va prendre le frais & divers amusemens; mais il faut un Bateau pour y passer. Le grand Bassin se remplit d'eau de pluie, dans la faison. Après avoir coulé au travers des champs, & formé une espece de canal, sur lequel on a bâti des Ponts, elle se rend dans un espace sermé de murs, d'où elle passe dans le Réservoir par trois trous raillés en rond, qui ont plus de quatre pieds de diamettre. On ne buvoit point autrefois d'autre eau à Surate : mais on y a découvert cinq fources ou cinq puits, qui en fournissent aujourd'hui à toute la ville. L'Auteur parle avec admiration du Réservoir, & le compare aux plus beaux ouvrages que

DESCRIPT. les Romains ayent jamais faits pour l'u-

BU PAYS DE tilité publique (23).

SURATE. Un quart de lieue plus loin, on trou-Jardinde lave, pour promenade, le Jardin de la Princesse, ainsi nommé parce qu'il est l'ouvrage d'une Seur du Grand-Mogol.

Princesse, ainsi nommé parce qu'il est l'ouvrage d'une Sœur du Grand-Mogol. C'est un grand Plan d'arbres de plusieurs especes, tels que des Manguiers, des Palmiers, des Mirabolans, des Vars, des Maisas, & plusieurs autres, plantés avec beaucoup d'ordre. On y voit quelques allées fort droites, dont quatre traversent le Jardin en croix, avec un petit Canal au centre. Vers le milieu du Jardin, on a bâti un Edifice à quatre faces, qui ont chacune leur Divan, & un Cabinet à chaque coin. Devant chaque Divan se présente un Bassin quarré, plein d'eau, d'où sortent des ruisseauxqui passent par les principales allées. Mais, quoique ce Jardin soir bien entendu, on n'y voit point nos Berceaux & nos Parterres, ni rien qui approche de la beauté de nos Eaux (24).

Arbre Var & L'arbre Var, que Thevenot eut la fer fingulari euriosité d'examiner dans toute son étentes.

due, s'appelle aussi Ber, Arbre des Banians, & Arbre des racines, à cause de la facilité que ses branches, qui portent

<sup>(23)</sup> Ibid. p. 72. (24) Ibid. p. 73.

de grands filamens, ont à prendte ra-Diseaure cine, & par conféquent à reproduire d'autres branches. Il arrive ainsi qu'un Tharmon, su arrive ainsi qu'un Tharmon, feul arbre, auquel on laisse la liberté de s'étendre, peut remplir un fort grand terrain. L'Auteur en vir un, qui avoit plus de trente toises de diametre; c'est-à-dire, dans l'étendue de ses branches, qu'on avoir coupées régulierement, & qui formoient une fort belle promenade (25). Comme les Indiens croient cet arbre sacré, ils prennent soin de l'orner, & souvent de l'accompagner d'une

Pagode. Le terroir de Surate est d'une terre

grife, fort brune, & naturellement si surare.

bon qu'on ne le fume jamais. On y

feme le bled après les pluyes, c'est-àdire, après le mois de Septembre: la

moisson se fait au mois de Fevrier. On

y plante aussi des cannes de sucre. L'usage, pour les planter, est de faire de
grands fillons, dans lesquels, avant que
de placer les cannes, on met plusieurs
de ces petits poissons qui se nomment

Goujons. Soit qu'ils engraissen la terre;
foit qu'ils donnent une qualité partigraisse.

Maniere
foit qu'ils donnent une qualité partigraisse.

L'usagraisse de grands proposition de norment

Maniere
foit qu'ils donnent une qualité partigraisse.

Maniere
foit qu'ils donnent une qualité partiproduiroient rien. Ils couchent leurs

(15) Page 74.

DESCRIPT. boutures sur ces poissons, l'une au bout DE PAYS DE de l'autre; & de chaque nœud de canne SURATE. TESTEMBRE AIRS IN INSTITUTE (16). TESTEMBRE AIRS IN INSTITUTE (1

Le riz ne croît pas moins heureusement aux environs de Surate. Les Manguiers, les Palmiers de toutes les efepeces, & d'autres fortes d'arbres, y apportent autant d'utilité que d'agrément. Les terres qui produisent le bled ne s'arrosent jamais; parce que les rosées, qui tombent le matin en abondance, suffisent pour les rendre sécondes.

Mapty.

La Riviere de Tapty est toujours un peu salée à Surate. Aussi les Habitans ne s'en servent-ils que pour se laver le corps ; usage qui s'exerce ici chaque jour au matin, comme dans toutes les parties de l'Inde. Cette Riviere est peu considérable. Dans la haute marée, elle n'a de largeur, qu'environ la moitié de la Seine. Cependant les eaux de pluie la grossissent en hyver, jusqu'à la faire déborder avec beaucoup de ravage. Elle prend sa source dans un Canton des montagnes du Duan, nommé Geharconde, à dix lieues de Brampour. Quand la mer est basse, elle coule jusqu'à la Barre; mais la marée avance ordinairement deux lieues au-delà. Le vrai Port (26) Page 73.

de Surate est Soualy, à deux lieues de Descript. la Barre, & à quatre lieues & demie de BU PAYS DE la ville.

Thevenot regarde sans difficulté Su- Révolution rate & son Canton, comme la plus belle ser le Royalpartie de la Province de Guzarate, in-me de Guzarate. dépendamment des avantages extraor du Grand dinaires que cette ville tire de son Com-Mogol. merce; & la Province même, comme la plus agréable de l'Indostan. C'étoit autrefois un Royaume, qui tomba fous la domination du Grand-Mogol Ekbar, vers l'année 1595. Il y fut appellé par un Seigneur du Pays, à qui le dernier Roi de Guzarate, nommé Sultan Mahmouth, en avoit donné le Gouvernement général à sa mort, en lui confiant la tutelle de son fils unique. L'ambition de ce Gouverneur lui fit autant d'ennemis qu'il y avoit de Grands dans le Royaume. Enfin desespérant de se soutenir par ses propres forces, il eut recours au Mogol, fous prétexte d'implorer sa protection pour son Pupille, qui se nommoit Mudafer. Ekbar entra dans le Guzarate avec une armée. foumit tous les Seigneurs qui entreprirent de s'opposer à lui, & que le Gou-verneur lui faisoit regarder comme les Ennemis de son Roi. Mais au lieu de se borner à la possession d'une seule ville,

DISCRIPT. qu'on lui avoit promise avec son terri-DU PAYS DE toire, il se rendit maître de tout le THEYENOT. ROYAUME, il sit le Roi & le Gouverneur

Prisonniers; & sa politique, autant que la force, lui sit trouver le moyen d'affurer cette conquête à ses Successeurs. Cependant le malheureux Mudaser, s'étant échappé de sa prison, sit quelques efforts pour se rétablir: mais il sur vaincu; il retomba dans les chaînes; & le desepoir lui sit prendre ensin le parti de s'ôter la vie de ses propres mains (27).

Ovineton. Ovington, passant aux affaires de sa 1691. Nation, raconte sur des témoignages faire des An certains, que la Compagnie Anglois glisidatura des Indes Orientales employe chaque

aloi d'asurance des Indes Orientales employe chaque année cent mille livres sterlings, pour le soutien de son Commerce aux Indes, & pour l'entretien de ses principaux Officiers. Surate, dit-il, le Fort Saint-Georges, Gomron en Perse, & Bengale, sont les principaux Sieges du Commerce de la Compagnie (28).

Chaque partie des Etats du Mogol a ses marchandises particulieres, que les Agens de la Compagnie prennent soin d'acheter, & qu'ils tiennent prêtes pour

<sup>(17)</sup> Ibidem. Pages 15 & 16. (28) Page 91.

1693.

l'arrivée des Vaisseaux. Si cette atten- OVINSTON tion étoit négligée, l'Auteur ne doute pas que la Compagnie ne fût bien-tôt supplantée par d'autres Nations de l'Europe. Il en connoît une, dit-il, sans la nommer, qui avoit proposé depuis quelque tems au Grand Mogol, de lui payer des droits plus considérables que ceux qui sont établis, à condition d'obtenir le droit exclusif du Commerce dans ses Etats. " Ces entreprises, ajoûte » Ovington, obligent notre Président » d'être continuellement attentif sur la » conduite de nos Rivaux, & de faire " des présens à la Cour, pour s'assurer » de leur protection (29).

La Maison que les Anglois occupent Maison que à Surate appartient au Grand-Mogol, les & passe pour une des plus belles de la ville. Elle est à son Nord-Ouest. Outre les appartemens du Président, elle peut loger quarante personnes. L'Empereur Au-reng-zeb, de qui les Anglois la louoient immédiatement, pour la somme de soixante livres sterlings, recevoit rarement cette fomme; parce qu'il leur permettoit de l'employer aux ré-parations & même aux embellissemens de l'édifice. On y trouve plusieurs caves,

Ovincton. des magasins, un réservoir d'eau & un 1691. bain (30).

Ce que c'est que leur Préfident.

C'est dans ce Palais que le Président Anglois des parties Septentrionales de l'Inde fait sa résidence. Il est quelquefois élevé à la dignité de Gouverneur de Bombay, & revêtu du titre d'Honorable. On peut acquérit de grandes richesses dans ce Poste. Outre les appointemens annuels, qui sont de trois cens livres fterlings, & les profits que le Président tire des Vaisseaux, il a le pouvoir d'exercer le Commerce pour son propre compte, dans toutes les parties de l'Orient. Aussi quelques années suffisent-elles pour l'enrichir. Tous les Officiers de la Compagnie ont, comme lui, la liberté du Commerce particulier; avantage que les Agens de la Compagnie de Hollande n'ont jamais obtenu ( 31 ).

Avantage de Comme il est important de connoîdeur de Comme et l'Ordre des grandes entreprises, lorsangel de l'ordre des grandes entreprises, lorsangel de l'expérience & justime de l'ade.

L'ade de l'expérience & justime de l'expérience & justime de l'expérience de justime de l'expérience de justime de l'expérience de justime de l'expérience de l'exp

Ordre de leur étabilitément à sura cipaux Officiers, qui sont le Teneur de Livres, le Garde des Magasins, & le

<sup>(30)</sup> Ibid. Page 93. (31) Ibid. page 94.

Pourvoyeur aes Vaisseaux. Ces quatre Ovincton. personnes composent le Conseil, dans lequel le Président a deux voix. On y rapporte & l'on y juge toutes les affaires qui regardent la Compagnie & ceux qui la servent.

Le Secretaire assiste toujours au Confeil, quoiqu'il n'en foit pas. Il monte à la premiere Place qui devient vaquante. Le même ordre est établi pour tous les autres Postes, où l'on monte par degrés, suivant l'ancienneté des services; à moins que par quelque disposition extraordinaire la Compagnie ne change quelque chose à ses principes. Le Ministre, les Anciens Facteurs,

les Ecrivains & les Eleves, composent le reste des Habitans du Palais. Chacun demeure dans son poste, pendant trois ou cinq ans, fuivant ses engagemens avec la Compagnie, avant que d'être élevé à de nouveaux degrés; comme de celui d'Eleve à celui d'Ecrivain, & de celui-ci au dégré de Facteur, d'où l'on passe aux plus hautes dignités. Outre les gages ordinaires, qui sont proportionnés à chaque degré, la Compagnie leur donne à rous la nourriture & le logement. D'ailleurs les avantages qu'ils peuvent tirer du Com-merce particulier vont si loin, que de substitute.

1691.

OTINGTON. Surate à la Chine, ils gagnent cent pour cent; & qu'en y faisant porter seulement de l'argent pour en rapporter de l'or, ils sont sûrs d'un profit de cinquante pour cent. Ceux qui jouissent d'une bonne réputation, sans être assez riches pour former ces entreprises, peuvent emprunter, dans le Pays, des sommes considérables, à vingt cinq pour cent d'intérêt, & ne sont obligés de satisfaire leur créancier qu'au retour du Vaisseau. S'il périt en chemin, la somme est perdue pour l'Indien qui la préte ( 32 ).

Nombre La Compagnie entretient aussi qua-dovalets, en rante ou cinquante Domestiques, pour tretenus par les services qui conviennent à leur pro-

fession. Ils se présentent le matin au Président pour recevoir ses ordres; & le soir ils paroissent encore devant lui, comme des fujets dont le bonheur dépend de la satisfaction de leur Maître. Avec ces ouvriers, la Compagnie en-tretient des valets aux Officiers. Le Président en a plusieurs. Le Teneur de Livres en a deux. Le Ministre & les autres ont chacun le sien. Dans un Pays où les Anglois sont sans Troupes & sans aucun secours militaire, la politique les oblige de se faire un appui du grand (#2) Tome II , p. 96.

nombre de leurs domestiques. Quoique OVINGTON. la plûpart foient Indiens ou Mores , l'Âuteur vante leur fidelité, jusqu'à dire naïvement » que lorsque le Président a des-» sein de frauder les droits du Prince » en quelque chose de considérable, il » en commet le soin à ses domestiques, » qui s'en acquittent avec adresse (33).

1691.

Personne de ceux qui habitent le Palais ne peut passer la nuit dehors, sans Officirs Anla permission du Président. On sert tous gleis. les jours une table commune, pour le Président & pour tous les Officiers, qui s'y placent suivant leur degré d'ancienneté. Elle est converte de ce que Surate & ses environs offrent de meilleur. Les vins de Chiras & l'Arrack, les vins de l'Europe & la biere d'Angleterre n'y sont point épargnés. Il y a peu de tables, chez les personnes mêmes les plus qualisiées de l'Empire, qui soient si bien servies. Cette dépense est considérable pour la Compagnie, sur-tout en vins de l'Europe, & en biere, qui ne peuvent, manquer d'être fort chers aux Indes. . Ovington raconte qu'un riche Indien, ayant eu la curiosité de voir les Anglois à table, parut extrêmement surpris, à l'ouverture d'une bouteille, de voir fortir la liqueur avec force, aufli-tôt qu'on

(33) Ibid. p. 99.

OVINGTON. eut ôré le bouchon. Le Président lui

1891:
Plaisant ayant demandé le sujet de son admiraplaisant tion, il répondit qu'il n'étoit pas étonindien.

né de voir ainsi sortir la liqueur, mais
qu'il ne pouvoit comprendre comment
on avoit pû la faire entrer dans la bou-

teille (34). Ragoûts In- La table

La table des Anglois de Surate est servie en vaisselle d'argent; & pour satisfaire tous les goûts, ils ont trois Cui-finiers, un Anglois, un Portugais & un Indien, qui apprêtent les mets chacun à leur maniere. Le ragoût le plus ordinaire aux Indes est le Pilau. C'est du riz bouilli, dont tous les grains demeu-rent séparés, qu'on assaisonne avec des épices, & sur lequel on met une piece de volaille bouillie. L'Auteur en explique plusieurs autres, & parle de diverses sauces qui excitent beaucoup l'appétit. Le Cabob, sur lequel il s'étend le plus, est un composé de bœuf & de mouton, que l'on coupe en petits morceaux, sur lesquels on jette du sel & du poivre, & que l'on trempe dans de l'huile où l'on a mêlé de l'ail. On les passe ensuite dans une broche, avec quelques herbes, qui ont été trempées aussi dans de l'huile mêlée d'ail. Ensuite on les fait rôtir au feu. C'est un mets que l'Auteur (34) Page 100.

trouve

trouve fort agréable (35). Les Naturels OVINGTON. du Pays aiment beaucoup l'Assa fatida, qu'ils appellent Hin. Ils en mettent un peu dans leur pain, qui en reçoit un goût désagréable, mais qu'ils croyent fort utile pour la santé. On mange tant d'Assa fœtida, dans Surate, que l'air qu'on y respire le sent quelquesois for-

tement ( 36 ). Les jours de réjouissance, le Président Faste du Pré-invite tous les Officiers de la Compa-Fasteurs An-gnie à passer la journée dans quelque glois.

beau Jardin, hors des murs de Surate, où l'ombrage & la fraîcheur fervent à l'entretien de la joye. Le Président & sa femme s'y font porter dans des Palanquins, foutenus sur les épaules de quatre hommes. Ils font précedes de deux grands étendarts, après lesquels marchent quelques chevaux de main de grand prix, Arabes & Perfans, avec des harnois magnifiques. Les anciens Facteurs viennent à leur suite, montés fur d'autres chevaux, qui ne sont pas moins richement équipés. Les selles sont de velours brodé; les brides & les croupieres, enrichies d'or & d'argent. Le chef des Domestiques paroît ensuite, à cheval comme les Maîtres, mais suivi

1691.

<sup>(35)</sup> Page 103. (36) Ibidem.

Tome XXXIII.

OVINCTON. de quarante ou cinquante Valets à pied.
1692. Après cette premiere division vient le Conseil, dans un grand Carosse, qu'on laisse ouvert, à moins qu'il ne s'y trouve des semmes. Ce Carosse est tout orné d'argent, & tiré par deux bœufs. Le reste des Facteurs suit en Carosse ou à cheval. C'est dans cet équipage que le Président passe au travers de la ville, lorsqu'il veut en sortir ( 37 ). Le Ministre & les Conseillers ne sortent jamais sans avoir quatre ou cinq Domestiques derriere leur Carosse. Ce faste leur attire les respects du Peuple. Dans l'idée qu'il se forme des Anglois, il s'adresse, dans ses besoins, au Président de la Compagnie plutôt qu'au Gouverneur, dont la grandeur paroît éclipsée par celle des Anglois.

Ils ont, comme les Européens, un tiere est orné Cimetiere à un demi-mille de Surate, de beaux édiqu'ils tâchent d'embellir à l'envi par des

tombeaux magnifiques, & par de fuperbes édifices (38). C'est un des principaux ornemens des environs de la ville. Les deux plus beaux de ces édifices ont été construits, l'un pour Jean Oxonton, & l'autre pour le Président Aungers. Ils sont accompagnés de Tours & de Mi-

<sup>(37)</sup> Page 105.

<sup>138)</sup> Tome II. p. 110.

narets. Le Cimetiere des Hollandois offre aussi les siens, dont les deux plus remarquables sont, celui d'un Commissi sir Hollandois; & l'autre, celui d'un Hollandois.
Commandant de la même Nation, qui
le sit élever avant sa mort, & qui fit
mettre au sommet trois grandes tasses;
apparemment, observe l'Auteur, pour
faire ressource les amis du plaissi qu'ils
avoient eu de boire avec lui (32).

Le 27 d'Août 1691, c'est-à-dire, pen- orage qui dant qu'Ovington étoit à Surate, la tombe sur les Maison des Anglois sut investie par une Surate, Garde à pied & à cheval, qui les y retint Prisonniers. Cet orage se fit sentir d'un autre côté aux François & aux Hollandois, par la défense qu'ils reçurent de sortir de la ville. On apprit bien-tôt le sujet de ce traitement. Un riche Vaisseau More avoit été pris par des Hommes à chapeau, c'est-à-dire, suivant le langage du Pays, par des Européens; & & le Capitaine , nommé Abdel-gheford ; demandoit qu'on lui restituât neuf lecks de roupies, qui font plus de cent mille livres sterling. Ce Vaisseau passoit de Mocka à Surate. Quoique les Indiens ayent peu de goût pour le combat, & qu'ils n'exposent pas volontiers leur vie pour quatre roupies qui sont leurs gages (39) Ibid. p. 111.

F ij

OVINGTON.

d'un mois, comme ils étoient richement chargés, ils s'étoient défendus vaillamment; & ce n'étoit qu'après avoir perdu beaucoup de monde qu'ils avoient pris le parti de se rendre (40).

De quoi ils font accufés.

On accusoit les Européens de cette prise, parce que le Pirate, qui s'étoit emparé du Vaisseau, avoit arboré les Pavillons Anglois, François & Hollandois. Le Président Anglois, qui se nommoit Barthelemy Harris, défendit ardemment la Nation. Premierement, il récusa le témoignage d'Abdel-Ghefort, son accusateur, parce que ce n'étoit pas la premiere fois qu'il eût attribué le même attentat à des Vaisseaux Européens, & que dans une autre occasion il avoit été convaincu d'imposture. En second lieu, l'arrivée d'un ou de plusieurs Navires Anglois dans cette mer ne pouvoit être ignorée au Comptoir de Soually ni dans la Maison Angloise de Surate; & le Président attestoit le Ciel qu'il n'en avoit aucune connoissance. Enfin, il s'engageoit d'honneur à payer tout ce qu'on lui demandoit, si son ennemi pouvoit apporter des preuves incontestables que le Vaisseau, qui avoit fait la prise, appartînt à la Compagnie d'Angleterre. Ces raisons, & les bons offices du Gou-(40) Ibidem, Pages 114 & fuivantes,

verneur, qui se portoit d'autant plus à OVINGTON. favoriser les Européens, que le Port étant fermé pour leurs Vailleaux, pendant cette querelle, il commençoit à s'appercevoir que la recette diminuoit à la Douane, disposerent la Cour à revenir de ses préventions. Cependant les cette querelle Anglois demeurerent prisonniers jus- fut terminée. qu'au 2 de Décembre, & ne recommencerent à jouir de leurs privileges qu'après d'heureux éclaircissemens, par lesquels on apprit que le Navire, auteur de la prise, étoit Danois. Les ressentimens du Grand-Mogol se tournerent contre cette Nation, sur laquelle il résolut d'exercer toutes fortes d'hostilités (41).

1691.

L'implacable Abdel-Gheford fur le 1692. feul, au milieu de la joie commune, Autre persequi conserva toute sa haine pour les An- cution contre glois. Il renouvella fes calomnies, l'an-les Anglois. née fuivante, en répandant le bruit que deux de ses Vaisseaux, qui revenoient de Mocka, étoient encore rombés entre leurs mains & qu'ils les avoient pillés. On leur ôta la liberté avec la même rigueur; & les instances furent si presfantes, pour leur faire restituer ce qu'on accusoit leur Nation d'avoir enlevé, qu'ils déclarerent enfin qu'ils aimoient mieux abandonner tout-à-fait le Pays

F iij

1692.

OVINCTON. que de se soumettre à cette injustice. Cependant l'imposture fut bien-tôt reconnue. Abdel-Gheford avoit caché, dans l'eau, une partie de l'argent qu'il se plaignoit d'avoir perdu. Il en voulut faire transporter secretement une autre partie dans un Palanquin; mais quelques Soldats de la garde observant que les Porteurs paroissoint fatigués du Leur accura poids, se désierent de la vérité. Ils ar-seur est con-rèterent le Palanquin, qu'ils trouverent vaincu de ca

rempli d'or. Abdel, convaincu d'un si noir artifice, demeura chargé de la honte & de l'opprobre qu'il vouloit faire tomber sur les Anglois (42).

Sa premiere perte avoit été réelle; & malgré les prétendus éclaircissemens qui avoient fait tourner l'indignation de la Cour contre les Danois, Ovington paroît persuadé que cette prise ne devoit Lesaireisse- être attribuée qu'aux Sanganiens. Il en

miens.

ment fur les prend occasion de raconter l'avanture més sanga-d'un Capitaine Anglois, qui ayant été pris par ces Pirates, & s'étant sauvé de leurs mains, lui communiqua ses observations fur leur Pays & fur leurs usages.

Say (c'est le nom du Capitaine) après avoir perdu son Vaisseau par le nausta-ge, vers l'Isle de Macire, & s'être arrêté

(41) Ibid. pages 124 & précedentes,

long-tems à Mascate, pour réparer sa Ovincion. perre, s'embarqua, pour l'Isle de Bombay, dans un nouveau Bâtiment qu'il avoit fait construire des débris de l'autre. & fit voile de conferve avec dix huit ou vingt Navires Indiens, qui alloient à Surare & dans d'autres Ports du Mogol. A peine les eut-il quittés, qu'il découvrit de loin deux voiles qui venoient à lui, & qu'il reconnut bien-tôt pour des Corfaires. Il fit des efforts inutiles pour say, Ca-les fuir, jusqu'à jetter dans la mer une glois, ett pris partie de ses Marchandises, pour rendre par ces Pirason Vaisseau plus leger: mais ils le sui-tes. virent avec tant d'obstination, que l'ayant joint vers le foir, ils en vinrent furieusement à l'abordage. C'étoient des Sanganiens. Ils entrerent dans le Vaisseau Anglois, l'épée à la main, au nombre d'environ quatre vingt. Ils tuerent d'abord tous ceux qui firent quelque résistance, & Say n'auroit pas été plus épargné. Mais le premier coup qu'ils lui donnerent ne tomba que sur sa main, qui fut presqu'à moitié coupée; &, lorsqu'ils étoient prêts à redoubler, des boutons d'or, qu'il avoit à son habit, attirerent leur attention & servirent à lui racheter la vie. Ils se contenterent de le dépouiller, & ne lui laisserent qu'un petir morceau de toile pour couvrir sa nu-

OVINCTON. dité. Ensuite, paroissant plus humains
1692.
A quoi il après la prise du Bâtiment, ils lui firent
doit la vie. prendre de l'opium avec de l'eau; remede qu'ils employent ordinairement

Comment pour réparer leurs forces. Ils panserent il cft panse de même sa playe, avec du sucre, qu'ils y ses béssures mirent d'abord pour arrêter le sang; puis avec de l'huile & de la laine. Say, qui comptoit peu sur la vertu d'un appareil si simple, sur agréablement surpris de se voir gueri en fort peu de tems (43).

L'un des Vaisseaux Sanganiens porte de la laine.

tun des vanteaux Sangamens portoir dix pieces de canon & cent einquante hommes d'équipage. L'autre étoit une petite Galere, de quatre canons & de cinquante hommes. Ils employerent un mois à retourner dans leur Pays. En approchant d'Aramra, qui étoit le Port d'où ils étoient partis, ils tirerent un coup de canon, fuivant leur usage, pour aver-

M perd fon tir leurs amis de leur retour. Malheuargent par une avanture reusement la piece qu'ils employerent appartenoit à Say, qui avoit eu la précaution d'y cacher quinze cens Sequins,

dans l'espérance de les dérober à leur avidiré. Ainsi ce salur lui couta près de sept cens livres sterling (44). La Reine du Pays ayant appris l'arri-

vée & la victoire de ses deux Vaisseaux,

<sup>(43)</sup> Ibid. Tome II, p. 145. (44) Ibid. p. 146.

fe fit amener le Capitaine Anglois. Il OVINGTON. fut obligé, pour se rendre à sa Cour, 1691. de faire deux ou trois milles à pied, sans capitsul at fouliers & sans chapeau. La Reine, lui d'Aramra. parlant par le moyen d'un Interprete Portugais, voulut savoir de lui ce qu'étoit devenu son argent. Il lui répondit qu'il l'ignoroit, parce qu'il ne vouloit pas se faire un crime de l'avoir caché dans sa piece de canon. Cette réponse la satisfit si peu, qu'après l'avoir menacé d'un esclavage perpétuel, elle donna ordre qu'on ne lui accordàt pour toute boisson

que de l'eau salée (45). Un Corsaire du Pays s'étoit emparé comment depuis peu d'un Vaisseau Portugais, qu'il vié, avoit amené dans le même Port. Comme

avoit amené dans le même Port. Comme on avoit remarqué dans les Captifs de ce Bâtiment un refpect fingulier pour les images, la Reine s'imagina que le Capitaine, étant Européen comme eux, devoit être de la même Religion. L'inutilité de fes menaces la fit penser à le faire apporter quelques images de Saints; & faisant appeller Say, elle lui promit d'ajouter foi à son témoignage, s'il vouloit les baiser pour preuve de sa bonne soi. Quoiqu'il eût les principes de son Pays sur ce culte, il ne fit pas difficulté de baiser les images; & quelques jours

(45) Page 147.

OVINCTON. après, il obtint la liberté de s'embarquer fur un Vaisseau Arabe qui faisoit voile à Mascate (46).

situation Le Port d'Aramra, où il avoit été d'Aramra & mené, est à l'opposite des Côtes d'Arasanganiens. bie, entre Sindy & le Cap-Jugale, à

quelque distance de Diu, qui appartient aux Portugais. Le Pays des Sanganiens se 'trouve situé entre la Perse à l'Occident, & l'Indostan à l'Orient. Ces Peuples, livrés presqu'uniquement à la Piraterie, ne vivent que des prises qu'ils sont sur mer. Ils croisent depuis Ormuz jusqu'au Gosse de Cambaye, & sur les Côtes du Malabar, suivant qu'ils y sont attirés par l'espoit du butin. Leurs Vaisfeaux ne paroissent pas fotts; mais étant bons voiliers, il leur arrive rarement d'être pris, paree qu'ils se retirent lorsqu'ils se croyent les plus soibles (47).

Caractere de

qu'il s'e croyent res plus tontes (47).

Quoique le métier qu'ils exercent leur infpire des sentimens d'injustice & de cruauté, ils n'en sont pas moins sideles à l'observation de leurs promesses. Le Capitaine Anglois l'éprouva par un exemple singulier. Après avoir perdu tout son bien, il ne lui restoit qu'une centaine de Sequins, qu'il avoit cachés dans un coin du Vaisseau. Son Cuisnier lui

<sup>(46)</sup> Pages 147 & 148. (47) Page 149.

it que le Bosseman du Vaisseau de guer- Ovincton. des Pirates, qu'on avoit mis sur le Exemple sinen pour y commander en chef, pro-gulier de leur nettoit de rendre la moitié de l'argent bonne foi. u'on voudroit lui confier. Say prit le arti de livrer ses Sequins, à cette conition. Le Bosseman les mit dans un line, qu'il attacha au bout d'une petite orde, & les jetta ainsi dans la mer. Il avoit qu'on devoit fouiller tous ceux jui descendoient au rivage, & que peronne n'étoit exempt de cette recherche, usqu'à ce que le Vaisseau sût entiére-nent déchargé. Le lendemain, il alla hercher le paquet qu'il avoit jetté dans 'eau, & l'ayant retrouvé facilement, il endit la moitié de la somme au Capiaine. Une fidélité si admirable dans un Corfaire charma Say, & le porta même i lui offrir dix Sequins de plus, comme me juste récompense. Mais il répondit, en les refusant, qu'il vouloit garder exactement sa parole (48).

C'est d'après le même Capitaine, & Description de Mascate. sur ses Mémoires, qu'Ovington fait une description de Mascate, qu'on ne trouve, avec autant d'exactitude & d'étendue,

dans aucun autre Voyageur.

Cette ville, qui appartient à l'Arabie & se fet avanta-heureuse, est située sur le Golse Persi-ges.

(48) Page 15e.

1692.

que, à l'Orient du Mogol. Quoiqu'aucune des trois Arabies ne foit aussi fertile que d'autres Pays, moins renommés, celle-ci, suivant la remarque de l'Auteur, a mérité le nom d'Hyemen ou d'Heureuse, parce qu'elle est plus sertile que les deux autres. Mascate est une ville de Commerce, supérieure à toutes les autres villes qui sont situées près du Golfe d'Ormuz. Elle n'a pas moins de trois milles de circonférence, entre le Cap de Raz-al-gate, & celui de Moccandon, au vingt-troisieme degré trente minutes de latitude du Nord, & précisement fous le Tropique du Cancer. Sa Baye est petite, mais environnée de hauts rochers. La ville est revêtue de fortes murailles, & défendue par cinq ou six Châteaux (49).

pas fa ferti-

La chaleur y est plus violente que dans Pays, qui une infinité d'endroits plus voifins de la ligne. Les fables & les hautes montagnes y refléchissent les rayons du soleil avec tant de force, qu'on peut donner au Pays la qualité de Zone torride, plus qu'à tout autre lieu entre les Tropiques. Un petit poisson, mis dans le trou d'un rocher, vers le milieu du jour, y est rôti en peu de tems. Il pleut rarement à Mascate, & tout au plus une fois l'an-

(49) Page 126,

e: mais les fortes rosées qui tombent OVINGTON. nuit rafraîchissent la terre, entretienent les plantes dans leur fraîcheur, & indent les fruits excellens. On y trouve Ses produse abondance des oranges, des citrons, tions, es limons, du raissn, des abricors, desêches, & plusieurs sortes de racines & e liqueurs. Les dattes y croissent avec ne faveur si singuliere de la nature, u'on en charge des Vaisseaux pour tous es Ports du Mogol, où le débit en est oujours assuré. Aussi font-elles le prinipal Commerce du Pays (50).

Toutes les montagnes voifines de lascare sont d'une sécheresse & d'une erilité qui infpire de l'horreur. On 'y voit en aucun tems ni herbe, ni eurs, ni arbres. Mais lorsqu'en appronant de la Côte on jette les yeux sur s vallées, on les trouve remplies d'une erdure perpétuelle, fleuries, couvertes e toutes les plantes qui peuvent servir l'ornement de la terre & à la nourriire des hommes & des bêtes. L'Auteur Industrie des lmira moins cette différence, lorsqu'il Habitans. it reconnu l'industrie des Habitans. Ils nt trouvé le moyen de creuser une innité de canaux, dont les bords font lantés d'arbres, & qui répandent l'eau toutes parts; avec cet avantage ex-(10) Ibidem , pages 128 & fuivantes.

1691

OVINCTON. trême, qu'en donnant de l'humidité aux racines des plantes, ils fournissent assez 1691. d'eau pour arroser deux fois le jour, c'est-à-dire, soir & matin, toute la superficie de la terre.

fe les Beltiaux

Les bestiaux du Pays sont nourris de avec du pois-poisson, qu'on apprête d'une maniere que les Européens pourroient imiter. Loin de le donner frais, on fait, dans la terre, un grand fossé, où l'on en met une grosse quantité qu'on laisse pourrir, jusqu'à devenir une espece de terre. Ensuite l'ayant tiré de ce lieu, on le fait bouillir avec de l'eau dans des pots de terre; ce qui forme alors une forte de bouillon gras & épais, qu'on laisse refroidir & que les bestiaux mangent volontiers. Cette nourriture les engraisse & leur fait une chair de fort bon goût ( 51 ).

La plûpart des habitans de Mascate des Habitans. sont maigres & de taille moyenne. Ils ont le tein basané & la voix soible. On vante leur courage & leur habileté à manier l'arc & les fleches. Depuis qu'ils ont eu la guerre avec les Portugais, ils se sont exercés à l'usage des armes à seu. Leur nourriture est indifféremment de la chair & du poisson. Ils mangent du bœuf, du mouton, des chevres & des

<sup>(51)</sup> Ibidem, p. 130,

1692.

aims. La chair de chameau est celle OVINGTOR. u'ils estiment le plus & qu'ils croyent plus faine. Ils ont plusieurs fortes de oissons; mais ils font scrupule d'en nanger de certaines especes, sur-tout e ceux qui sont sans écaille. Le Pays orre beaucoup de bled, dont ils pouroient faire du pain, s'ils n'avoient tant e goût pour les dattes, qu'ils en manent avec la chair & le poisson. C'est un sfage qui regne dans toute l'Arabie (52).

De tous les Sectateurs de Mahomet,

n n'en connoît pas qui s'abtiennent perance ex-vec autant de rigueur que les Arabes le Mascate, du vin & de toutes les lijueurs fortes. Ils condamnent même. omme des boissons défendues par la oi, le thé & le caffé, dont tous les utres Mahométans font leurs délices. ls ont en horreur la fumée du tabac; c celui qu'on porte dans leur Pays est rûlé sans rémission. Leur unique liueur est le sorbet, qu'ils composent 'un mélange d'eau, de jus d'orange & e sucre. Aussi prennent-ils la qualité 'Arabes rigides, de purs Mahométans, c de vrais disciples du Prophete. Ils

ont tous élevés dans ces principes. La maniere dont la Justice s'admi-de leux Justi-istre parmi eux, & leur caractere doux ce.

(52) Page 131.

OVINGTON 1692. & obligeant, ne font pas moins remarquables que leur tempérance. Le Gouverneur de la Ville fait faite une garde exacte, pour la sureré de la Ville, & pour arrêter tous les désordres dans leur naissance. Il n'est pas permis aux Chaloupes d'aborder à terre, ni d'aller d'un Vaisseau à l'autre, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Le pouvoir de punir est interdit aux Peres & aux Maîtres, à l'égard de leurs Enfans & de leurs Domestiques, par cette seule raison, qu'en l'exerçant ils peuvent y faire entrer de l'humeur & de l'excès (53). C'est la Justice qui régle le châtiment de toutes fortes de fautes; parce que les Magistrats, qu'on avertit des fautes commises, étant sans passion & sans préjugé en examinent mieux la nature & mettent plus de justice dans le degré de la peine. S'il se commet quelque meurtre ou quelque vol, ce qui est plus rare à Mascate que dans aucune autre partie du monde, on ne propose point de mort violente pour le coupa-ble. Il est ensermé dans une prison, où il meurt de lui-même (54). La Justice d'ailleurs est administrée promptement.

<sup>(53)</sup> On ne connoît point d'autre exemple de cet usage.
(54) On ne fait si l'Auteur veut dire qu'il y demeute
susqu'à la fin naturelle de sa vie, ou seulement qu'on l'y
daille moutir de faim.

Quoique le Gouverneur soit accompa- OVINGTON gné d'un conseil nombreux, ce n'est pas la pluralité des voix qui décide; il pro nonce feul, & tous les spectateurs approuvent la Sentence ( 55).

Les Habitans de cette partie de l'Ara-Leur civi-bie sont d'une civilité surprenante à Ettangers. l'égard des Etrangers. Quoiqu'extrêmement attachés à leurs principes, ils ne connoissent point ce zele furieux, qui exerce la Religion aux dépens de l'humanité. Un Voyageur peut faire cent milles dans leur Pays, fans avoir befoin d'armes, ni d'escorte. Il peut dormir en pleine campagne, avec sa bourfe à son côté. Le Capitaine Say fonde le témoignage qu'il leur rend, sur sa propre expérience. Il ajoute que pendant plusieurs années qu'il passa parmi eux, il n'entendit parler d'aucun vol(56).

Après son naufrage, il eur le bon- Ce qui ares heur de sauver sa vie, & d'arriver à va parmi eux terre avec tous ses gens, mais nud, say, aprèssoa. & dans un état déplorable. La vûe de naufrage. son infortune toucha de compassion les Habitans du lieu. Ils lui firent entendre, par des signes, qu'ils lui offroient leurs assistances, pour fauver ses effets & les débris de son Vaisseau. Un

(55) Page 135. (56) Page 136,

OVINGTON. 1691.

d'entr'eux, qu'il prit pour leur Chef, fit un monceau de sable; & l'ayant divisé en trois parties, dont il se réserva deux, il offrit l'autre au Capitaine. Il vouloit dire que pour sa peine & celle de ses gens il demandoir les deux tiers des sommes qu'on pourroit sauver. Say, qui le comprit, & qui trouva ce par-tage trop inégal, branla la tête, pour faire connoître qu'il ne l'approuvoit pas. Alors le chef Arabe fit une nouvelle division en deux parts égales; & prenant l'une, il donna l'autre au Capitaine. Le traité fut conclu à ce prix. On tira du Vaisseau treize ou quatorze mille livres, qui furent partagées avec une balance, dans laquelle le Chef eut grand soin que sa part ne sût pas plus forte que celle du Capitaine. Le Roi du Pays, touché aussi du malheur des Anglois, diminua volontairement, en leur faveur, les droits qu'il prenoit sur Marchandises, & se réduisit à deux pour cent, au lieu de quatre qu'il exigeoit des Etrangers (57).

Les Portugais avoient obtenu la libergais chasses té de s'établir à Mascate. Ils y exer-

çoient paisiblement leur Religion; & le Roi leur avoit accordé la permission d'y bâtir, non seulement une Eglise, (17) Pages 137 & 138.

1692.

mais même un College. Les richesses OVINCTON. qu'ils y acquirent par dégrés les rendirent insolens. Ils entreprirent d'usurper l'autorité. Les Arabes, qui ont l'humeur douce & tranquille, souffrirent pendant quelque tems cet abus avec une patience extraordinaire. Mais le voyant monter à l'excès, & commençant à craindre qu'ils ne se rendissent entiérement Maîtres de la ville, ils les y affiegerent avec une armée nombreuse. La défense des Portugais fut longue & courageuse. Ils se renfermerent dans leur Eglise & leur College, dont ils firent comme une double Ciradelle. Mais leurs Ennemis ayant fermé tous les passages par lesquels ils pouvoient espérer du secours, s'étoient emparés des hauteurs qui dominoient ces deux Postes. Enfin les Portugais, qui ne recevoient point de Goa, ni de leurs autres Etablissemens, l'assistance à laquelle ils s'étoient attendus, s'embarquerent secrettement dans deux ou trois Vaisseaux qui étoient dans le Port, & profiterent de la liberté qu'on leur laissa de se retirer. On voyoit encore les trous, que le canon des Árabes avoit faits pendant le siege à leur

Eglise & à leur College (58). Depuis Haine entre cette guerre, l'antipathie est devenue si & les Arabes.

(58) Page 141.

16 y2.

OTIMETON. vive entre les deux Nations, que dans tous les lieux où le Commerce les conduit, elles ne cherchent qu'à se ruiner mutuellement, Les Arabes ne le cedent point aux Portugais en courage, & sont toujours les plus forts fur mer. Ils ne parlent jamais d'eux, sans quelque terme de mépris. Leurs Vaisseaux portent quelquefois jusqu'à cinq cens hommes; & comme ils partent toujours bien efcortés, les Portugais s'efforcent de les éviter, ou n'en viennent gueres aux mains sans desavantage (59).

Avec quelle douceur les-Prifonniers Sont traités à Mafcate.

Prisonniers de guerre avec une civiliré, fort éloignée de la barbarie qu'on attribue à leur Nation. Loin d'en faire des Esclaves, ils ne leur imposent aucun office fervile, ils leur assurent une vie tranquille, & leur fournissent chaque jour une abondante nourriture. S'ils s'efforcent de leur faire embrasser le Mahométisme, c'est par de simples exhortations ou par des promesses. Aussi la plûpart de leurs Captifs prennent-ils du goût pour des chaînes si douces, &

Les Arabes de Mascare traitent leurs

Divers Ports, ne pensent-ils point à la suite (60). connus · L'Auteur ayant eu l'occasion de visiter plusieurs autres Ports de cette Côte, qui Péens,

<sup>(19)</sup> Ibidem.

<sup>(60)</sup> Page 141.

font peu connus des Européens, rassem- OVINGTON ble ici ses observations, pour les faire servir de supplément à ce que d'autres Voyageurs ont écrit avant lui (61).

Les Vaisseaux, dit-il, qui vont de Tems de Surate à la Mer-rouge, partent ordi-la Navigation nairement vers le mois de Mars. Ils rouge, arrivent au terme de leur Navigation vers le milieu d'Avril, ou du moins avant le 20; car ceux qui n'y sont pas avant ce tems trouvent des vents contraires, qui leur ferment l'entrée de cette mer. Ils sont alors obligés de passer l'Isse de Socatra, & de se mettre à l'abri du Cap de Guardafu, pour évirer la violence des courans, qui regnent le long des Côtes de l'Atabie. Les Pilotes se croyent hors de danger lorsqu'ils ont

doublé ce Cap (62). A cent cinquante milles du Cap de Guardafu, vers l'Occident, on rencon-far. tre une petite Isle blanche, après laquelle on trouve plusieurs villes de Commerce sur la Côte de l'Arabie heureuse. La premiere qu'Ovington ait visitée, se nomme Dofar , Place médiocre , dont les habitans connoissent peu les loix de l'hospitalité. Ils sont trompeurs dans le

(61) Voyez les Relations du fecond Tome de ce Recueil , fur rout celle de Caftre,

OVINGTON 1692. Commerce & fans égards pour les Etrangers. Leurs Marchandifes font l'Otiban, les noix de coco & le beurre. Ils profefent le Mahometisse, avec un zele si extraordinaire, que la plûpart se vantent d'être favorisés des inspirations du Ciel. Le Roi du Pays a des démêlés fréquens avec les Rois de Ser & de Cassen, se voisses; mais rarement jusqu'aux dernieres violences de la guerre, qui sont l'essussione de ser et de la guerre, qui sont l'essussione de la guerre de l

ien.

du sang (63). A l'Occident de Dofar, on trouve Cassen, au quinzieme degré. Le Port de cette ville est à couvert des vents d'Ouest, & fort exposé à ceux de l'Est. La Place n'a rien de remarquable par ses édifices & ses fortifications. Les habitans sont si pauvres, que le Roi du Pays est obligé d'exercer le Commerce, pour soutenir sa dignité. Il lui vient quelques bâtimens chargés de riz, de dattes, & d'une espece d'habillement de poil qui se fait en Perse, & qu'on échange pour de l'oliban, de l'aloes & du beurre. Ses Sujets, occupés des simples nécessités de la vie, ne pensent qu'à se les procurer par des échanges, & portent l'indifférence pour l'argent jusqu'au Cependant ils ont quelques monoies courantes, telles que des

1s, des Abassis, des Mamodes; &, OVINETONA
ur petite monoie, ils employent une
pece de graine, qui se compte par
signée. La friponnerie est un vice si
en établi dans cette Nation, qu'on y
oit une chose bien acquise, lorsqu'on
l'est procurée par quelque fraude. Elle
est pas moins livrée au crime que la
ienséance désend de nommer. Le tems
plus propre pour entrer dans le Port
le Cassen, & par conséquent pour le
commerce, est Mai, Juin & Juillet.

On trouve ensuite une autre ville, Portde Sent inommée Ser, beaucoup plus estimable par l'honnêteté de ses habitans, & plus célebre par la bonté de son Port, qui artire les Vaisseaux de Mascate, de Bander-Abassi, de Surate, de Galla & de tous les Ports de la Côte d'Ethiopie. Ils y chargent du beurre, de la myrrhe, des esclaves, de l'oliban & de l'aloes.

Plus loin, au douzieme degré de lati-Port d'Adea, tude, est une des plus anciennes & des plus agréables villes de l'Arabie. C'est Aden, dont les Portugais étoient Maîtres, mais que les Turcs leur enleverent; comme le Roi d'Yemen l'a prise ensuite aux Turcs, pour l'unir à ses Etats. Ce Prince portoit le nom de Roi d'Yemen, qui signise Arabie heureuse; non qu'il la possede toute entiere, mais

3692.

OVINGTON. parce que l'étendue de son Royaume & les richesses le rendent fort supérieur à tous les autres Rois de l'Arabie. Ses Etats s'étendent l'espace de quatre cens milles fur la Mer-rouge, depuis Aden jusqu'à Geron (64).

du Port d'A-

Aden étoit autrefois (65) un des plus fameux Ports de cette Côte. C'étoit comme un Magasin général des Marchandifes du Mogol, de la Perse, de l'Arabie & de l'Ethiopie. On y trouvoit des Marchands de toutes ces Contrées, qui s'y établissoient pour la facilité de leur Commerce. Les Maisons y étoient propres & bien bâties. On voyoit, fur le sommet des montagnes, quantité de châteaux qui formoient un spectacle agréable. La ville étoit naturellement fa bien fortifiée, que par mer & par terre, elle auroit pu se défendre avec peu de foldats contre un Ennemi puissant. Mais la mollesse ordinaire des Orientaux a fait perdre tant d'avantages aux habitans. Tout leur Commerce est borné aujourd'hui au caffé, à l'aloes, à la myrrhe & à l'oliban. Les mois favorables "pour l'entrée du Port sont, Avril, Mai, Juin, Juillet, & une partie du mois d'Août.

<sup>(64)</sup> Page 162. (6) On en a vu la description au second Tome Svington ne remarque que les differences presentes.

Au-delà d'Aden, on découvre les sept OVINGTON. Isles, qui forment le détroit de Babel-Mandel, & proprement l'entrée de la . Mer-rouge. La principale de ces perites Isles se nomment Babbs. Avant que d'arriver à ce détroit, on découvre un terrain élevé, avec une ouverture, qu'on prendroit pour un passage qui conduit dans la Mer-rouge : mais l'Isle de Babbs, qui se présente aussi - tôt, empêche qu'on ne puisse s'y tromper. Cette ouverture, qui est au midi de la terre, sert à la décharge d'une grande Riviere qui mene à Gella, un des plus Port d'Ethio-

grands Ports d'Ethiopie. A quinze lieues du détroit, on arrive Etat de Moà Mocka, qui sans avoir plus de deux cka. cens ans d'antiquité, est devenu le principal Port de la Mer-rouge. Il est aussi fréquenté par les Vaisseaux de l'Europe que par les Indiens, & l'on y trouve des Marchands de toutes les Nations du monde. La principale Marchandise qu'ils en tirent est le cassé, qui s'y trouve en abondance. Il en vient beaucoup à Betlefuck, à Sonany, à Asab & dans d'autres lieux, mais si mal emballé que c'est un embatras considérable pour les Marchands. Le prix est énviron quarante écus le Bahar. Cette espece de féve est sujette à la nielle, comme le Tome XXXIII.

OVINGTON. 1692.

bled. Elle croît près des eaux. Chaque gousse a toujours deux grains, qui se séparent lorsqu'elle est ouverte. La feuille reisemble, en grandeur, à celle du laurier; mais elle est plus claire. L'arbre est petit, & ne porte pas long-tems; mais on a foin de le remplacer.

Privilege des Européens.

Les Européens payent, à Mocka, trois pour cent, de tout ce qu'ils font entrer ou fortir. Ils ont le privilege de pouvoir mettre leurs Marchandises dans les Maisons qu'ils louent, sans être obligés de les porter à la Douane. Les autres Marchands payent deux de plus pour cent, c'est-à dire, cinq; & sont assujettis à la visite de leurs Marchan-Poids & Me- difes. Tout ce qui se vend ou qui s'a-

fures.

chete au poids est porté à la Douane pour y être pesé. Le Bahar de Mocka est de quatre cens vingt livres. Il contient quinze Frassels, chacun de vingt huit livres. Le Frassel contient dix Manns; le Mann, quarante Tuckeas, & le Tuckea dix Coffilas. Les mesures creuses, pour les choses liquides, sont le Teman, qui contient quarante Memecdas. Chaque Memecda fait trois pintes d'Angleterre, ou trois chopines de France. Les mesures de longueur, qui servent à mesurer les toiles, & les étosses de soie, font de vingt quatre pouces, & s'appel-

toiles & les étoffes à la piece.

lent Covit on Guz. On vend aussi les OVINGTON.

Les monoies se prennent au poids, suivant leur degré de finesse. Ce sont des écus de toutes les especes, & des ducats de Venise, d'Allemagne, de Barbarie, de Turquie, & d'Egypte. On nomme Comasses, de perites monoies qui changent de valeur, suivant la volonté du Gouverneur Turc. Les comptes fe font par Cabeers, dont quatre vingt font un écu, comme ceux de France se font par fous & par livres (66).

Mosech, autre Port à dix lieues de Port de Mo-Mocka au Nord-Ouest, n'est renommé sech. parmi les Indiens que par le Commerce du sel. Ce Port est voisin de Zebich & de Betlefuck. Il n'est séparé que par trois lieues de mer, d'une Isle, nom-

mée Jutor, qui avoit autresois un Volcan.

Hodecda est une Isle à soixante mil- Isle d'Hodecles de Mocka, environ au quatorziéme da. degré cinquante minutes de latitude, où l'on trouve une anse très commode pour la construction des Vaisseaux, & un fort bon Port. On y apporte quan-tité de cassé des lieux voisins.

Comoran est une autre Isle , avanta- Isle de Cogeusement située au quinziéme degré moran.

(66) Pages 168 & précedentes,

1692.

OVINGTON. vingt minutes, & longue de dix milles fur deux de largeur. Le terroir en est bon; mais les Habitans sont d'un caractere si dangereux, qu'on leur a donné les noms de voleurs & de bandits. Une Baye, qui forme la partie Orientale de l'Isle, offre un mouillage fûr, à l'abri des vents & des orages. Mais l'Ise même n'a pas d'autre avantage que celui de fournir aux Vaisseaux de l'eau excellente, des bestiaux & du poisson. Elle n'est éloignée de la terre ferme que d'un mille.

Depuis 1687, que les Anglois, pour Port de Lohia où les An-se vanger du Mogol, ont troublé le té leur Com-Commerce de Mocka & pillé les Marmerce.

chandises qu'on transportoit de cette ville à Surate, les Vaisseaux de leur Nation n'ofant y retourner, ont fait choix dans la même Mer, d'une autre ville nommée Lohia, au quinziéme degré quatre minutes. Leur exemple y a conduit quantité de Marchands & de Vaisseaux Indiens. Mais l'entrée du Port est dangereuse, sans le secours des

Pilotes du Pays (67).

Gezeon, au dix-septième degré, est eélebre par la pêche desPer. le dernier Port qui mérite quelque attention sur cette Côte. La pêche des Perles le rend célebre & procure des

(67) ibid. p. 173.

richesses considérables aux Banians. L'Isse de Ferskam, qui en est éloignée de trois lieues, est remarquable par la même pêche, & par la grande quantité de bled qu'elle envoye dans toutes les par-

ties de l'Arabie heureuse.

De Gezeon à Camphida, il ne se Port de Cam-

trouve aucun Port favorable au Commerce; & quand la nature en auroit
formé, les Arabes de ce Canton, qui
font des brigands, accoutumés à vivre
de rapine, ne permettroient pas aux
Marchands d'en approcher. Camphida,
fitué au dix-neuvième degré cinq minutes, eft une ville dont les Turcs
avoient acquis depuis peu la possession.
Ils y ont un Gouverneur, avec cinquante
Soldate; autant pour la fûreté des droits,
dans un Port où quantité de gens débarquent pour se rendre à la Mecque,
que pour contenir leurs nouveaux sujets
dans la soumission (68).

Quelques autres remarques, que l'Auteur paroît avoir empruntées des Mémoires d'autrui, n'ajoutent rien, pour la connoissance de cette Mer, au savant Journal de Jean de Castro (69).

Après un séjour de trois ans dans divers Comptoirs Anglois, Ovington,

<sup>(68)</sup> Page 175. (69) Voyez le second Tome de ce Recueil. G iii

#### ISO HISTOIRE GENERALE

OVINCTON. VOYANT son Vaisseau prêt à remettre à la 1693. voile, ne put résister à l'impatience de Retour de revoir sa Patrie. Il remonta sur le Benjamin, le 14 de Février 1693.

l'Auteur dans fa Patrie.

Voyage fur non seulement heureux, mais agréable, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, où le Vaisseau Anglois arriva le 16 de Mai. Il y trouva dix Batimens de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales, tous richement charges, qui en attendoient quelques autres des Indes, pour mettre ensemble à la voile. Il en étoit parti, depuis peu,

Richesse six pour la Hollande. Cette Compagnie, du Commerce fuivant les lumières d'Ovington, en-Hollandois,

tretient au moins cent Vaisfeaux, qui lui apportent d'immenses richesses. A ne parler, dit-il, que de Surate, où fon Commerce n'est pas comparable à celui qu'elle fait dans les autres endroits des Indes, & n'en est au plus que la vingtiéme partie, on compte que le profit qu'elle en tire monte à quinze cens mille florins (70).

La description qu'on a déja donnée de la Colonie Hollandoise du Cap de Bonne-Espérance & de tout ce qui appartient au Pays (71), doit laisser peu

<sup>(70)</sup> Page 186. L'Auteur parle, dit-il, sur des témoignages certains.

<sup>(71)</sup> Voyez la Relation de Kolben au XIV Tome de ce Recueil.

de curiosité au Lecteur pour les remar- OVINGTON. ques d'Ovington. Quinze jours qu'il passa au Cap ne peuvent l'avoir mis en état d'étendre ausii loin que Kolben, qui s'y éteit établi, pendant plusieurs années, dans la feule vue de rassembler tous les matériaux dont il a composé son Ouvrage.

Le Benjamin leva l'ancre, le 2 de Stratagême, Juin, avec les Hollandois. Une tempête vaisseau d'Ofurieuse, qui le sépara de cette Flotte, vingron.

& la rencontre de deux Armateurs Francois, dont il ne se garantit que par un stratagême, en faisant lever tout d'un coup toutes ses voiles & paroître tout son monde, pour faire croire que c'étoit un Vaisseau de guerre bien armé, furent les feules avantures qui lui causerent de l'embarras dans sa route. Il arriva le 18 de Septembre à Kingsale, en Irlande, où pour rendre graces au Ciel du fuccès de leur Navigation, le Capitaine, les Officiers & les Matelors firent entr'eux la fomme de vingt huit livres sterlings, qui fut distribuée aux pauvres de la ville; & l'on mit dans l'Eglise une inscription, pour conserver la mémoire de cerre aumône. La crainte des Armateurs François obligea le Benjamin d'attendre long - tems une Escorte, avec laquelle il se rendit enfin, le 5 Décembre, à Gravesend.

# VOYAGE

DE

# PIERRE WILL FLORIS au Golfe de Bengale.

E Voyageur (72) oublié par les
Auteurs Anglois, avoir le même
droit qu'un grand nombre d'autres Marchands, de trouver place dans les premieres parties de ce Recueil. Quoique
les événemens de fon voyage ne forment
pas une Relation amusante, elle contient quantité d'observations curieuses,
qui tiendront leur rang dans la descrition du Golfe de Bengale; & son Journal même, réduit à de justes bornes,
n'est pas sans utilité pour la Navigation & le Commerce.

Départ de Après s'être engagé avec le Gouver-Pauteurs eur & les Députés de la Compagnie Angloise des Indes Orientales, Floris s'embarqua le 2 Janvier 1610, sur un Vaisseau nommé le Globe, en qualité

<sup>(71)</sup> Il se trouve dans le Recueil Anglois de Purchas. Thevenot en a donné une traduction imparfaite dans le premier Tome de son Recueil.

de Marchand, Sa premiere Commission FLORIS. regardoit la grande pointe d'Afrique, où il avoit ordre de chercher une précieuse plante, qu'il nomme Nyngin (73). Quelques Européens, instruits de ses vertus par le témoignage des Chinois & des Japonois, avoient été agréablement surpris de la trouver dans cette partie de l'Afrique. On a prétendu qu'elle y avoit été apportée par différens Navires Hollandois; mais il y a peu d'apparence que si la Nature n'eût pas fait ce présent au Pays, elle s'y fût assez multipliée pour faire un objet de Commerce. L'Auteur rencontra deux Vaisseaux qui étoient venus pour s'en charger. Cependant il lui fut assez difficile de la découvrir, parce que les premieres feuilles ne commençoient encore qu'à pousser. Il ne l'eût pas même connue, s'il n'eût été bien informé des lieux qui la produisent. Le mois de Décembre, de Janvier, & de Février, sont les plus favorables pour la cueillir, & les Habitans du Pays la nomment Canna (74).

1611. Sa premiere Commission regarde Nyngin ou Ginteng.

(73) C'est celle que les Chinois nomment Ginseng, & qui n'est gueres conpue à present que sous ce nom. (74) L'Auteur ne dit point s'il en trouva beaucoup, quel usage il fit de ce qu'il avoit trouvé. Peut-être n'avoit-il ordre que de s'affurer qu'il s'en trouve dans le Pays. Ses recherches se firent dans la Baye de Saldaigne.

FLORIS. 1611. Observation l'Auteur I marines.

Passons sur de legeres avantures de Navigation, pour retrouver Floris, le d'Août, à la vûe de Ceylan, vers iur les Cartes Point de-Galle. Il observe que les Cartes marines de son tems marquoient mal la fituation de ce Cap. Sur leur autorité, le Pilote s'en croyoir encore éloigné de: vingt huit milles. Les Hollandois s'y étoient trompés de même, & cette erreur pouvoit devenir funeste aux Vaisfeaux qui s'en seroient approchés la nuit. Floris ajoute que Moulineux met Pointde-Galle sous le quatriente degré; mais qu'il est sous le sixieme.

Le Globe se trouva le 6, proche de-Negapatan, où les Hollandois tiroient. alors peù d'avantages de leur Comptoir. Le 8, il arriva devant Saint-Thomé, & le 9 à Paliacate. Floris descendit avec confiance dans une Barque, qui vint s'offrir à bord. Les vagues étoient-Les Anglois fi fortes qu'elle fut renversée. Un sen-

font supplan-tés à Paliacate timent de compassion porta le Gouverpar les Hol- neur Indien à faire donner du secours aux Anglois. Il leur accorda même unlogement dans la ville. Mais le Président du Comptoir Hollandois vint leurmontrer un privilege du Roi de Narfingue, qui accordoit à fa Nation le privilege exclusif du Commerce. Floris répondit qu'il tenoit sa Commission du

1611.

Roi d'Angleterre. On s'échauffa beau- FLORIS. coup, & la querelle se seroit terminée par les armes, si le Gouverneur de Paliacate n'en eût remis la décision à l'arrivée de la Gouvernante de la Province, qu'on attendoit dans trois jours. Cette Dame, qui se nommoit Conda-Mac, s'approcha de la ville avec beaucoup de pompe. Floris se disposoit à l'aller trouver. Mais l'ordre qu'il reçut, d'attendre jusqu'au lendemain, lui sit foupconner quelque mauvais office de la part des Hollandois. Il communiqua ses défiances au même Gouverneur qui l'avoit sauvé du naufrage. Sa réponse fut sincere, mais si favorable aux Anglois, que pour éviter de nouvelles difgraces, ils prirent le parti de continuer leur Navigation. Cette avanture leur fit prévoir ce qu'ils auroient quelque jour à souffrir de la concurrence des Hollandois.

Après avoir tenté, sans succès, d'a- Ils sont bien border au Port d'Arragon, ils se ren-poli & à Madirent à Petapoli, où le Gouverneur & fulipatan. les Habitans favoriferent leur Commerce. Ils allerent mouiller ensuite dans la Rade de Masulipatan, qui est bonne pour toutes fortes de Vaisseaux; & l'accueil qu'ils y reçurent leur fit choisir ce Port pour le centre de leurs es-

FLORIS, pérances. Ils y passerent le reste de l'année, sans autre désagrément que d'être assujettis, par le Gouverneur, à quelques droits dont leur fermeté l'obligea de se relâcher. Avant leur départ, qu'ils differerent jusqu'au mois de Jan-

1612. vier 1612, Cottobara, Roi de Badaya ou Lollongana, & de Masulipatan, mourut le 20 du même mois sans enfans. L'Etat paroissoit menacé d'un extrême desordre, s'il n'eût été prévenu par la sagesse d'un Seigneur du Pays, nommé Mir-Masunin, qui fit élire Ma-Revolution humed-Unim Cottobara, Neveu du Roi

san.

mort, jeune Prince de la plus grande espérance. Son Oncle, en mourant, avoit laissé le Gouvernement entre les mains des Persans & de Mir-Famela. pour lesquels le nouveau Roi conserva toujours de l'aversion (75).

Les Anglois fe rendent à Bantam.

Floris prit occasion de ces troubles pour se rendre à Bantam, où il arriva le 28 d'Avril. La tyrannie du Gouverneur, qui avoit forcé les Hollandois d'abandonner leur Comptoir pour se retirer à Jacatra, ne l'empêcha point d'y faire un Commerce fort heureux, jusqu'au 1 de Juin, qu'il remit à la voile pour Patane. Il entra, le 20, dans la Rade de cette ville, où il trouva un (75) Journal de Floris, p. 18.

Vaisseau d'Enchuyse, qui l'informa des FLORIS.

usages du Pays. Le 26, étant descendu au rivage, avec un présent de six cens pieces de huit & la lettre dont il étoit chargé pour la Reine, il trouva les Habitans bien disposés en faveur des Anglois. La lettre fut mise dans un bas- 11s vont à fin d'or , porté fur un Elephant , au etablissent

fon de divers instrumens de musique, & précedé d'une multitude d'Indiens, qui portoient des lances & des étendarts. La Cour de la Reine parut magnifique à Floris : mais en obtenant la liberté du Commerce, il n'eut pas l'honneur de voir cette Princesse, qui se contenta de le faire traiter par ses Officiers, & d'envoyer fur fon Vaisseau un présent de fruits. Le 3 de Juillet il saisit l'occasion d'une Pinasse Hollandoise qui faisoit voile au Japon, pour écrire à M. Adam, dont le nom a paru plus d'une fois, avec honneur, dans différens Tomes de ce Recueil (76).

Les Anglois s'établirent à Patane, d'où le Globe continua sa Navigation jusqu'à Siam. Il en revint bien-tôt avec peu de succès, quoiqu'on n'eût pas refusé à quelques-uns de ses Marchands la liberté d'y bâtir une maison de bri-(76) Particulierement dans to VI & le XXXI

Tome.

que près du Comptoir des Hollandois. Mais on étoit alors dans la faison des 1612. pluies, & tout le Pays étoit couvert d'ean.

Floris voit la Reine.

La nécessité ayant forcé le Globe de passer l'hyver à Patane, Floris satisfit enfin la curiofité qu'il avoit de voir la Reine. Le 31 Décembre, cette Princesse sortit de son Palais pour se promener fur la Riviere, accompagnée de fix cens petites Barques. Elle fe rendit à Sabrangh, où les Anglois reçurent la permission de se présenter devant son Portrait de trône. Elle paroissoit âgée d'environ

sette Princef- foixante ans ; mais cet âge n'avoit pas fc.

fait disparoître de son visage les gracès & la majesté. Floris n'avoit pas vu de femme, dans les Indes, qui lui eût paru plus digne du thrône. Elle avoit avec elle une de ses sœurs, plus jeune de quinze ou vingt ans, que les Habitans du Pays nommoient la jeune Reine, parce qu'elle étoit regardée comme l'héritiere présomptive de Couronne (77).

Après quelques discours, la vieille Seconde audience & faveurs accor-Reine laissa tomber le rideau du thrône, dées aux An-pour faire connoître aux Anglois qu'ils glois. devoient se retirer. Mais elle leur sit dire auffi-tot qu'elle leur accorderoit le

(77) Ibidem. p. 21.

tendemain une seconde audience. Ils FLORIS.

y furent conduits avec plus de cérémonie, & reçus avec de nouvelles faveurs. Douze jeunes filles & douze garçons commencerent une danse, qui leur parut agréablement figurée. Tandis qu'elle attiroit l'attention des Spectateurs, la Reine donna ordre à rous ses Courtisans de danser aussi; ce qui fit rire beaucoup toute la Cour. Les Hollandois & les Anglois furent obligés. d'imi-Reine, ter cet exemple, & la Reine parut pren-

dre plaisir à leur danse (78). Depuis fept ans, cette Princesse n'étoit pas sortie de son Palais; mais, en faisant cette remarque, l'Auteur n'explique pas les raisons qui lui avoient fait garder une si longue retraite. Elle avoit une troisiéme sœur, qui avoit épousé le Roi de Pahan, & qu'elle n'avoit pas vûe depuis, vingt huit ans. Sa tendresse s'étant réveillée après tant d'années, elle fit prier ce Prince d'accorder à sa femme la liberté de venir passer quelques mois à Patane. Cette grace lui fut refusée. Elle fait la Dans son ressentiment, elle sit arrêter de Pahan, tous les Vaisseaux de Siam, de Cam-pour le plaisse baye, de Bordelonghs, de Lugor & se seur

d'autres Pays, qui étoient chargés de riz pour Pahan; & tournant toutes fes.

(78) Ibid. p. 22.

\*LORIS. idées à la guerte, elle embarqua une
partie de ses forces sur une Florte de
foixante dix voiles, avec ordre aux Géneraux de lui amener à toutes sortes
de prix la Princesse sa fœur. Mais d'autres mouvemens, qui s'éleverent en
même-tems dans les Etats du Roi de

1613. Pahan, obligerent ce Prince de se rendre lui-même à Patane (79).

Sejour que Floris fait à Patane,

Floris continua d'exercer la direction du Commerce dans le Comptoir de Patane, tandis que son Vaisseau faisoit divers voyages qui se rapportoient aux mêmes vûes. Il le fit retourner à Siam au commencement de l'année 1613, pour y charger des Marchandises qui devoient être envoyées au Japon; mais dans le dessein de les faire passer à la Chine, où les Anglois n'avoient point encore obtenu d'accès libre. L'emploi qu'il avoit fait de son argent, pour cette cargaison, l'obligea d'emprunter trois mille écus de la Reine, qui exigea par mois un intérêt de sept pour cent. Il ne pur se procurer aucun secours des Anglois de Bantam, parce que leur Magasin & celui des Hollandois y avoient été consumés par le feu, avec une perte confidérable pour ces deux Nations (80).

179) Ibidem.

(80) Page 12.

Le 12 de Juillet, on vit arriver à FLORIS. Patane, le Roi de Pahan, qui après 11613 s'être obstiné long-tems à résister aux river le Rei follicitations & même aux armes de la de Pahan, Reine, se voyoit contraint, par la révolte de ses propres sujets, & par la famine qui regnoit dans ses Etats, de venir lui demander un azyle, en lui amenant volontairement sa sœur. Il sut reçu avec si peu de considération, que les Seigneurs de la Cour ne lui rendirent pas une visite; & le seul égard qu'on eut pour lui fut de tuer tous les chiens de la ville, parce qu'il ne pouvoit les souffrir (81). Les Anglois l'ayant Comment & salué de leur mousqueterie, lorsqu'il traité. passa devant leur Comptoir, il fut si sensible à des marques de respect, auxquelles il ne s'attendoit point dans sa difgrace, qu'il leur promit toutes fortes de bons traitemens à sa Cour & la liberté du Commerce dans tous ses Ports. La Reine sa femme ne se ressentit point de l'indifférence avec laquelle il étoit traité. On célébra son arrivée par des fêtes continuelles. Il y eut des festins publics, des danses, & des comédies jouées par des femmes, auxquelles les Anglois affisterent avec beaucoup de satisfaction (82). Cependant, après un

(81) Ibid. (82) Page 23.

ri,

Fronts, mois de féjour à Patane, son Mari, las d'y servir de jouer aux Habitans, ayant d'une Reine pris le parti de retourner dans ses Etats, pour son ma-elle se détermina si constamment à ne

pas l'abandonner, que la Reine sa sœur, irritée de lui voir préferer aux agrémens de sa Cour une vie malheureuse, à la suite d'un fugitif, la laissa partir, sans l'aider dans sa misere par aucune marque de libéralité. Ainsi, loin de trouver à Patane les secouts qu'elle s'étoit promis, elle acheva de s'y ruiner en dépensant tout ce qu'elle y avoit ap-

porté.

Floris fut informé, vers le même tems, de la mort du Capitaine Henri Middleton (83), qui n'avoit pû furvivre à la perte de son Vaisseau échou-, & de la plus grande partie de son équipage. Il lui étoit mort, d'une maladie inconnue, cent Anglois, & un plus grand nombre de Chinois, qu'il avoit loués pour le service de son Vaisseau. Cette disgrace l'avoit jetté dans une mélancolie noire, qui l'avoit conduit en peu de jours au tombeau (84).

Le fuccès des voyages du Globe, & tragique qui d'autres avantages que Floris s'étoit proaux curés à Patane, l'auroient attaché long-Auglois.

<sup>(83)</sup> Voyez fon Journal, au Tome III de ce Recueil, (84) Ibidem.

de le quitter par un accident fort tra-

gique. Le 4 d'Octobre, premier jour du jeûne des Mahometans, le feu prit, à huit heures du matin, dans le Fort de Patane. Deux des principaux Sei-

tems à ce Comptoir, s'il n'eût été forcé FLORIS. 1613.

gneurs, les plus riches du Pays en Efclaves, se trouverent d'autant plus embarrassés pour sauver leurs effets, que sur quelques discours qu'ils avoient entendus, ils se déficient de la fidélité de plusieurs de leurs Esclaves. L'un des leux, nommé Dato-Bezar, voulut s'affurer des plus suspects, en leur faisant mettre les fers aux pieds. Il s'en trouva un, qui eut la hardiesse de résister à cer ordre. Bezar le poignarda. Tous les autres, furieux d'une exécution si brusque, se jetterent d'abord sur leur Maître, qui eut le bonheur néanmoins d'échapper à leur barbarie; & n'espérant plus de grace après cet emportement, ils fortirent de la maison, tuerent tout Laville en ce qui tomba fous leurs coups, & se-consumée par conderent les ravages du feu, en le vagée par mettant à tous les Edifices qu'il avoit des Esclaves. épargnés. Les Esclaves de l'autre Seigneur, nommé Dato-Laxmanna, fembloient n'attendre que ce fignal pour se joindre aux premiers. Ils se répandirent dans la ville avec la même fureur; &

1613.

mettant aussi le feu par-tout, ils réduifirent Patane en cendre, à l'exception du Palais de la Reine, d'une Mosquée & de deux autres Palais. Ils enleverent les femmes, ils massacrerent sans pitié les vieillards, & dans une confusion si terrible, personne ne se présenta pout les arrêter. Floris craignant pour son Comptoir, ne se contenta pas d'armer les Ânglois qu'il avoit autour de lui. Après leur avoir recommandé de faire soigneusement la garde, il se rendit au rivage, d'où il revint à la tête de tous les Soldats de son Vaisseau; & sans attendre les Rebelles dans ses murs, il

Elle est déli- marcha fierement au-devant d'eux. Cette glois.

vice par Flor refolution, dont il prit soin de les faire avertir, leur fit perdre aussi-tôt le courage. Ils fortirent de la Ville, & gagnerent la campagne. Ainsi les Anglois acquirent à bon marché l'honneur d'avoir défendu la Reine & les Habitans de Patane (85).

vée de Patane tan.

Cependant ils ne tirerent pas d'autre Masulipa. fruit de ce service qu'un cris d'or, dont la Reine fit présent à Essington, Capitaine du Vaisseau. Etant partis le 22, ils se trouverent le 25, vers la pointe méridionale des Isles de Ridang, qui sont

au nombre de dix neuf ou vingt (86) FLORIS. Le soir du même jour, ils eurent la vue de trois autres Isles, qui se nom dang&deCament Capa, éloignées des premieres Pad'environ trente deux lieues, & de deux lieues de la terre ferme. Le 29, ils arriverent à Pulotyaman. Floris observe, en faveur de la Navigation, que lorfqu'on parvient, dans cette route, à dix huit brasses d'eau, il n'y a rien de dangereux que la vûe ne puisse decouvrir. Le 1 de Novembre, ils virent la pointe de Jor, & la montagne de l'Isle de Bintan. Le lendemain, ils découvrirent Petra-Blanca; & vers dix heures ils fe Petra Blanca.

trouverent dans ce fâcheux courant, qui tombe de la pointe de Johor jusqu'à quatre lieues en mer (87). Ce ne fut pas sans danger qu'ils passerent cette Côte, courant à l'Est-Sud-Ouest des trois petites Isles. La prudence oblige de prendre ici du côté de la mer, jusqu'à ce que ces Isles soient couvertes de la pointe de Jor, & que Petra-Blanca ne couvre plus l'Isle de Bintan. Petra-Blanca est un Rocher, qui sert de retraite aux oiseaux, & qui est si convert de leur fiente, que de loin le fom-

<sup>(86)</sup> Elles font sous le sixieme degré de latitude. (87) Linschot fait une longue description de cette

met en paroît blanc (88). Ils employe-1613. rent jusqu'au 17 pour passer la riviere de Jor & pour arriver à deux lieues de Sincapur. Le 18, ils virent arriver à

Peuples, bord divers petits Vaisseaux. Ces Peuples, qui se nomment Salettes, sont Sulettes.

jets du Roi de Jor, & passent leur vie dans leurs Vaisseaux, où ils subsistent de la pêche, avec leurs femmes & leurs enfans. Les Anglois prirent d'eux un Pilote, pour leur servir de guide au tra-

vers des détroits (89).

Ils arriverent le 19 de Décembre à Masulipatan; où sans prendre beaucoup de confiance à la bonne-foi des Habitans, Floris ne laissa point de vendre ses Marchandises, avec un succès dont il ne se crut redevable qu'à ses précau-offres que tions. Divers Princes voisins lui firent

divers Rois des offres avantagenses, qu'il refusa font à Floris. d'accepter parce qu'il se défia de leurs

intentions. Cependant la Reine de Paliacate & le Roi même de Narsingue, lui envoyerent des Passe-ports, avec un

fur une plaque d'or, & promettoit à

Abestiam , qui est une piece de drap blanc, sur laquelle le nom du Prince est imprimé en couleur de fandal ou de saffran. La lettre du Roi étoit gravée

> (88) Journal de Floris, p. 24, (89) Ibid. p. 25.

Floris, non seulement la liberté de ba- FLORIS. tir un Château dans ses terres, mais encore le revenu de deux villes, qui montoit à quatre ou cinq mille livres de rente. Ces avantages ne furent pas capables de l'éblouir (90).

Dans un voyage qu'il fit à Narsapur- Inondation Peta, pendant le cours du mois d'Août, qui cause de grands ravail trouva tout le Pays couvert d'eau, ges. jusqu'à la hauteur de cinq pieds. Le torrent, qui passe à Golkonde, avoit emporté plusieurs maisons. Deux Ponts de pierre, l'un de quinze arches & l'autre de dix neuf, aussi-bien batis qu'il y en ait en Europe, perdirent une par-tie de leurs arches. Vers la fin du même mois, on apprit la mort de Ven- Nom du Roi catadrapa, Roi de Narsingue, dans la de Narsingue. cinquantieme année de son regue. La brûle Reine son Epouse, qui se nommoit lui-Obiama, & deux autres femmes se brûlerent fur fon corps (91).

Si Floris s'étoit henreusement défait de ses Marchandises, il avoit trouvé, dans les Indiens, moins de fidélité à les payer que d'ardeur à les prendre. Le Gouverneur de Masulipatan sembloit autoriser cette mauvaise foi par son Anglois pour exemple. Il remettoit de jour en jour à se faire pa-

Entreprise

1611.

<sup>(90)</sup> Ibidem. (91) ibid. p. 26.

1611.

s'acquitter de ses dettes; & ce délai pouvoit faire perdre aux Anglois le tems de retourner en Europe. Floris prit la résolution de l'enlever, lui ou son fils ; c'est-à-dire , d'employer la violence pour lui donner une leçon de justice. L'entreprise étoit téméraire; mais tous ses gens lui promirent d'y employer leur vie. Il donna ordre à ceux qui commandoient l'Esquif du Vaisseau de cacher des mousquets dans les voiles, & de se rendre au pied du quai de la Douane. Son espérance étoit d'y surprendre le pere ou le fils. En effet, le 24 de Novembre, après avoir renouvellé ses demandes au Gouverneur, qui ne parut pas plus disposé à le satisfaire, il se rendit à la Douane, où il savoit que son fils venoit d'arriver. Les gardes avoient laissé leurs piques à la porte, & la marée étoit haute; deux circonstances, qui lui firent espérer de réussir Ilsealevent sans essusion de sang. Il sit avertir ses

de gens, qui se saissirent des piques, &

Masuliparan. qui ayant enlevé leur proye sans résistance, l'emporterent dans leurs bras jusqu'à l'Esquif. Floris s'y jetta aussi - tôt avec le reste de sa troupe. Il étoit déja loin du Port, lorsque le Gouverneur sut informé du malheur de fon fils. Cependant le vent, qui étoit impétueux, obligea

obligea les Anglois de suivre la Côte à FLORIS peu de distance, pour prendre le fil de l'eau. Quantité d'Habitans, rassemblés par le bruit, se jetterent dans leurs Barques, & menaçoient l'Esquis. Mais trois coups de mousquet refroidirent cette chaleur, & Floris eut la gloire d'enlever son prisonnier à la vûe de trois mille hommes. Un feul Facteur Anglois, qu'il avoit laissé dans la ville, pour rendre compte de sa conduite, sut exposé aux injures du Peuple, qui l'auroit alsommé, si le Gouverneur, tremblant pour son fils, ne l'eût pris sous sa protection.

Floris soutint cette audaciense démarche avec la même vigueur. Il fit déclarer au Gouverneur qu'il feroit pendre son fils à la grande vergue du Vaisseau, si le Facteur qu'il avoit laissé à terre y recevoit la moindre infulte, & qu'il feroit le même traitement à tous. ceux qui lui seroient envoyés de la ville, sans une lettre du Facteur. C'étoit un Marchand Hollandois, qui étoit venu lui demander la cause de son ressentitiment. Il lui répondit qu'il y avoit peu d'apparence qu'elle fût ignorée, & qu'il avo it laissé un de ses gens pour l'expliqu er. Le Hollandois ayant protesté hautement du dommage qui en pouvois Tome XXXIII.

FJ.OR15. réfulter pour la Compagnie de Hol-1014- lande, il fit une réponse par écrit, en lui laissant la liberté de la montrer à ses Maîtres.

Cependant le Gouverneur prit le parti d'offrir le payement de ce qu'il devoit. Mais Floris exigea qu'il fatisfit pour tous les débiteurs, dont il s'étoit rendu caution. La situation de son fils, qui passa plusieurs jours à jeun dans le Vaisseau, parce qu'étant Bramine, sa Religion ne lui permettoit pas de manger des viandes apprêtées dans un autre logement que le sien, l'obligea de se soumettre à toutes les conditions qui lui furent imposées (92). Enfin les Anglois mirent à la voile, le 7 de Décembre. Le Journal de leur voyage n'est pas poussé plus loin. Mais Purchas ajoute (93), pour y suppléer, que le 30 de Février ils entrerent dans la Baye de Saldaigne, & que le 1 de Juin ils étoient dans l'Isle de Sainte-Helene.

(91) Ibid. Pages 27 & précedentes.





A STANDARD COLD TOTAL 6 347

# DESCRIPTION

# DU ROYAUME D'ARRAKAN.

N traversant le golfe de Bengale & INTRODUCT. L les bouches du Gange, pour passer du Royaume de Golkonde à la côte opposée, on aborde dans un pays peu fréquenté des Vaisseaux Européens, parce qu'il n'a point de Port commode pour leur grandeur, mais dont le nom se trouve néanmoins dans toutes les Relations, & fait desirer des éclaircissemens qui n'ont jamais été que fort incertains sur le témoignage des Indiens. Daniel Sheldou, Facteur de la Compagnie Angloise, ayant en l'occasion de pénétrer dans cette contrée, apporta tous ses soins à la connoître, & dressa un mémoire de ses observations, qu'Ovington reçut de lui, à Surate, & qu'il se chargea de publier.



#### 6 I.

### DESCRIPTION GEOGRAPHIOUE.

DESCRIPT. DU ROYAUME Bornes du Royanme d'Arrakan.

E Pays, ou ce Royaume, porte le nom d'Arrakan ou d'Orrakan. Il 2 ROYAUME, pour bornes, au Nord-Ouest, le Royaume de Bengale, dont la ville la plus proche est Chatigam (94); au Sud & l'Orient, le Pegu; & au Nord, le Royaume d'Ava. Il s'étend sur la Côte jusqu'au Cap de Nigraes. Mais il est difficile de marquer exactement fes limites, parce qu'elles ont été plusieurs fois étendues ou resserrées par diverses conquêres.

Capitale & fa lituation.

La capitale est Arrakan, qui a donné son nom au pays. Cette ville occupe le centre d'une vallée, d'environ quinze milles de circonférence. Des montagnes hautes & escarpées l'environnent de toutes parts & lui servent de remparts & de fortifications. Elle est défendue d'ailleurs par un château si fort, que le Roi de Brama, l'ayant assiégé avec trois cens mille hommes, & quarante mille élephans, se vit contraint de lever hon-

(94) Cette Ville a été nommée mal-à-propos Bengale, Fat le Po tugais, qui ont donné le nom du Royaum e à cette Ville particuliere,

teusement le siege. Il y passe une persenti.
gtande riviere, que Magin appelle POYAUME
Chaberis, divisée en plusieurs petits B'ARKARME. ruisseaux, qui traversent toutes les rues pour la commodité des habitans. Ils fe réunissent en fortant de la ville, qui est à quarante-cinq ou cinquante milles de la mer; & ne formant plus que deux canaux, ils vont se dédiarger dans le golfe de Bengale ; l'un à Orietan , & l'autre à Dobazi : deux Places qui ouvriroient une belle porte au Commerce, si les marées n'y étoient si violentes, surtout dans la pleine lune, que les Vaiffeaux n'y entrent point sans danger.

Les édifices communs d'Arrakan font fort pauvres. Cependant on y voit plu-d'Arrakan. fieurs grandes places, dont la forme n'est pas désagréable, & qui servent de marchés. Les maisons sont composées de pieces de bambou, liées avec des cannes fort fouples, qui tiennent lieu de cloux. Mais, dans les Palais des Princes & de la Noblesse, on employe différentes fortes de bois; & le dedans est enrichi d'ornemens de sculpture & de

peinture.

Le Palais du Roi est d'une grande Richesse ine étendue. Sa beauté n'égale pas sa ri-flimable du Palais duRoi. chesse. Il est soutenu par des piliers sort larges & fort élevés, ou plutôt par des

DESCRIPT. arbres entiers, qu'on a couverts d'or-Les appartemens sont revêtus des bois "ARRAKAN. les plus précieux que l'Orient fournisse, tels que le sandal, rouge ou blanc, & une espece de bois d'aigle. Au milieu du Palais est une grande salle, distinguée par le nom de Salle d'or, qui est effectivement revêtue d'or dans toute son étendue. On y admire un dais d'or malfif, autour duquel pend une centaine de lingots du même métal, en forme de Pains - de - sucre, chacun du poids d'environ quarante livres. Il est environné de plusieurs statues d'or de la grandeur d'un homme, creuses à la vérité, mais épaisses néanmoins de deux doigts, & ornées d'une infinité de pierreries précieuses, de rubis, d'émeraudes, de saphirs, de diamans d'une grosseur extraordinaire, qui leur pendent sur le front, sur la poitrine, sur les bras, & à la ceinture. On voit encore, au milieu de cette salle, une chaise quarrée de deux pieds de large, entiérement d'or, qui soutient un Cabinet, d'or aussi, & couvert de pierres précieuses. Ce Cabinet reinferme deux fameux pendans, qui sont deux rubis dont la longueur égale celle du petit doigt, & dont la base approche de la grosseur d'un œuf de poule. Ces joyaux ont cau-

sé des guerres sanglantes entre les Rois DESCRIPT. du Pays, non seulement par rapport à DU ROYAUME leur valeur, mais parce que l'opinion B'ARRANAN. publique accorde un droit de fupériotité à celui qui les possede. Les Rois d'Arrakan, qui jouissoient alors de cerre précieuse distinction, ne les portoient

que le jour de leur couronnement. On voit dans un autre appartement du Palais, la statue d'un Roi de Brama, qui fur massacré par ses Sujets. Elle est si bien faite, qu'on ne peut la regarder fans admiration. Comme c'est un des Saints du Pays, auquel on attribue le pouvoir de guérir les maladies, surtout le flux de sang, elle est visitée par

un grand nombre d'adorateurs.

La ville d'Arracan renserme six cens Pagodes ou Temples. On fait monter le nombre de ses Habitans à cent soixante mille. Le Palais royal est sur le boad'un grand Lac, diversifié par plusieurs perites Isles, qui sont la demeu-re d'une sorte de Prêtres auxquels on donne le nom de Raulins. On voit, sur ce Lac, un grand nombre de Bateaux, qui servent à diverses commodités, sans communication néanmoins avec la ville, qui est séparée du Lac par une digue. On prétend que cette digue a moins été formée pour mettre la ville à cou-

Descript, vert des inondations, dans les tems tranquilles, que pour l'inonder dans un MARANAN, cas de guerre où elle feroit menacée d'être prise, & pour l'ensevelir sous

l'eau avec tous ses Habitans.

Le bras de la Riviere, qui coule vers Orietan, offre un spectacle fort agréable. Ses bords font ornés de grands arbres toujours verds, qui forment un berceau continuel, en se joignant par leurs fommers, & qui font couverts. d'une multitude de Paons & de Singes, qu'on voit fauter de branches en branches. Orieran est une ville, où, malgré la difficulté de l'accès, les Marchands du Pegu, de la Chine, du Japon, de Malaca, d'une partie du Malabar, & dequelques parties du Mogol, trouvent le moyen d'aborder pour l'exercice du Commerce. Elle est gouvernée par un Lieutenant général, que le Roi établit à fon couronnement, en lui mertar une couronne fur la tête & lui donnant

Orieran, & le nom de Roi; parce que cerre ville son Gouvere est Capitale d'une des Provinces du neur couron. Royaume d'Arrakan, qui font gouvernées par des têtes couronnées. On voit près d'Orieran une montagne, nommée Naum, qui donne son nom à un Lac voisin. C'est dans ce lieu qu'on relegue: les criminels, après leur avoir coupé:

les talons pour leur ôter le moyen de priscappe. Les cette montagne est si escarpée, et contrata de les bêtes séroces y sont en si grand paradue nombre, qu'il est presque impossible de la traverser.

· En remontant, on trouve la ville de ville de Perrem , qui est voisine aussi de la mer ; rem & de Ra &, plus loin de quelques journées, mu. celle de Ramu. Mais la route est fort dangereuse. Par mer il s'éleve souvent des tempêtes. Par terre, il faut traverser les montagnes de Pré, qui séparent le Royaume d'Arrakan du Pegu, & qui sont remplies d'animaux sauvages. On distingue, dans ce quartier, une Montague & montagne nommée Pora, qui fignifie, Idole de Pora, dans la langue du Pays , Idole ou Dieu. Elle tire ce nom d'une grande Idole, qui est au sommet, sur un pied destal, les jambes croisées, & qui fait l'objet? de la superstition publique. Ce canton est arrose par une riviere, d'où l'on a voulu persuader au Roi de tirer un' Canal jusqu'à la ville d'Arrakan : mais il a rejetté une proposition qui ouvriroit l'entrée de ses Etats aux Puissances. voifines, & qui faciliteroit leurs cour-

fes jusqu'à sa Capitale.

La derniere stille de quelque considé- Diage & aviation, qui foit sur cette Côte, est un villent diagno-ou-Diange, qui paroît appar-

DESCRIPT. tenir au Rojaume de Bengale, dont pur elle est frontiere, comme celle de ChaPARAKAN tigam. Les autres Places de la même

Côte, qui dépendent du Roi d'Arrakan, font Coromotia, Sedoa, Zara, & le 11sade sun Fort de Magaeni. On y peut joindre diva, & fes l'Isle de Sundiva, dans le Golfe de Benavantages.

gale, à vingt milles au plus de la terre ferme d'Arrakam. Cette Isle n'a pas moins de cent milles de tour. On y fait une si grande quantité de sel, qu'elle en peut fournir chaque année la charge de deux cens Vaisseaux. Elle est tellement fortifiée par la nature, qu'il seroit impossible d'y aborder malgré ses Habitans. Aussi les Portugais ont-ils toujours souhaité de la joindre à leurs. Conquêtes. Ils l'avoient enlevée, en 1602, au Grand-Mogol, qui en avoit dépouillé le Prince légitime, & qui confentit dans la suite à leur abandonner ses prétentions. Mais n'étant point en assez grand nombre pour réfister tout - à - la - fois aux Insulaires & au Roi d'Astracan, ils furent contraints de céder leur établissement à ce Prince. & de fe retirer dans diverses Places du Bengale.

Villes d'AC. Au Nord du Royaume d'Arrakan, faram, de Tipora pora de de font les Villes d'Affaram, de Tipora Chaomas. & de Chacomas, que l'on dit être les

Capitales d'autant de Royaumes sou- DESCRIPT. mis à celui d'Atrakan. Mais l'Auteur, qui ne put les visiter, croit que ceux p'ARRATAN. qui les gouvernent ne font que des Vicerois, qui portent cependant le titre de Rois, comme ceux dont il a déja parlé. Il n'apprit rien de ces villes, si ce n'est qu'étant des Places frontieres, elles ont de bonnes garnisons. Taverniet repporte qu'il rencontra dans ses . voyages trois Marchands de Tipora. qu'il appelle Tipra, qu'ils aimoient fort à boire, & qu'ils lui dirent qu'il n'y avoit rien dans leur Pays qui convînt aux Etrangers : qu'il s'y trouvoit à la vérité une mine d'or fort bas, & de la soye qui est fort grosse; mais que ces deux choses faisoient le revenu du Roi, qui ne tire aucun subside de ses Sujets; excepté que ceux qui ne sont pas d'un rang, qu'on peut comparer à la No-blesse de l'Europe, sont obligés, tous les ans, de travailler six jours, pour le Roi, à la mine d'or ou à la soye.

En fortant d'Arrakan par le bras méridional de la riviere, on se rend à bazi. Dobazi, ville dont le Port est très fréquenté par les Indiens. De là, suivant la Côte, on arrive à Chudabe, qui est un Port assez commode. Près de Chudabe est le Cap Nigraes, & l'Isse de

DESCRIPT. Munay, célebre par fes Pagodes, out pu fes Temples; entre lesquels, on en voir ROYAUME D'ARRAKAN, un qui se nomme Quiay-Figrau, ou let litede Mu-Temple du Dieu des arômes du Soleil; nay, célebre se un autre prompte Quiay-Paces, ou

nay, celebre of un autre, nommé Quiay-Doces, ou le Temple du Dieu des affligés de la terre. Cette Isle n'est pas moins remarquable par la réfidence du chef des Roulins, qu'on nomme Xoxom - Pongri. C'est le chef de tous les Prêtres & les: Ministres de la Religion. C'est lui qui regle tout ce qui concerne le Culte. Sa personne est si respectée, que le Roi même lui donne toujours la droite, & ne lui parle jamais sans lui faire une révérence profonde. Mendez-Pinto, qui. parle de cette Isle-, la place dans le Royaume de Pegu. Il assista aux funérailles d'un de ces grands hommes, qu'il appelle les Roulins de Munay. Mais l'Auteur, passant sur cette description, remarque seulement que le Roi & tous les Seigneurs sont obligés de suivre le corps, & que c'est le Roi qui fait les frais des funérailles. Ils montent, dit-il, à cent mille decats, sans compter les habits que ce Prince & la Noblesse: donnent à quarante mille Prêtres.

Milede si En quittant: Munay & doublant le siam, & ce Cap de Nigraes, on se rend à Siriam, se siente, dont quelques-uns sont la derniere ville.

du Royaume d'Arrakan, quoique d'au- DESCRAPTS. tres la mettent dans le Pegu. On con- ROYAUME wient néanmoins de sa situation, puis-BARRAKAN. que tout le monde la place aux confinsdes deux Empires. Ce fut dans cette ville que le Roi d'Arrakan se retira avec son armée victorieuse, après avoir pillé la ville de Tangu, qui appartenoit au Roi de Brama, & dans laquelle il avoit trouvé non seulement de grandes richesses, mais encore l'Eléphant Blane & les deux Rubis auxquels la prééminence de l'Empire est attachée. Siriam n'a plus son ancienne splendeur. Elle étoit aurrefois la Capitale d'un Royaume, & la demeure d'un Roi. On voit encore les traces d'une forte muraille, dont elle étoit environnée. Le dernier Roi y ayant été assiegé par le Roi de Pegu, avec une armée innombrable, foutint un si long siège, que lè tiers des Habitans y périt. Enfin, réduit à l'extrêmité, il aima mieux s'empoisonner, que de tomber entre les mains de son Ennemi, qui s'empara de ses thrésors, & transporta dans le Pegu toute la Noblesse du Pays. De Siriam à Arrakan, on peut faire le voyage. for une petite riviere, qui va d'uneville à l'autre.

A ces observations, auxquelles il.

DESCRIPT. manque d'avoir mieux fait connoître les distances des villes, Sheldon passe D'ARRAKAN, aux mœurs & aux usages des Habitans.

#### § II.

#### MOEURS ET USAGES D'ARRAKAN.

Mabitans,

Figure des T Es Habitans estiment dans leur figure & dans leur taille ce que les autres Nations regardent comme une difgrace de la nature. Ils aiment un front large & plat; & pour lui donner cette forme, ils appliquent aux enfans, dès le moment de la naissance, une plaque de plomb sur le front, Leurs narines sont larges & ouvertes; leurs yeux petits, mais vifs; & leurs oreilles pendantes jusqu'aux épaules, comme celles des Malabares. La couleur qu'ils préserent à toutes les autres, dans leurs habits & meubles, est le pourpre foncé.

Leurs ali-

On fert beaucoup de mers, dans leurs festins; mais l'Auteur n'en vit aucun qui fût capable de plaire aux yeux ni de flat-ter le goût. Ils fe font un mets délicieux des rats, des souris & des serpens : jamais ils ne mangent de poisson qui ne foir pourri. Ils en font alors une espece de moutarde, qu'ils mêlent avec leurs autres mets. Les pauvres employent à

### DES VOYAGES. LIF. II. 18;

cet usage un poisson si puant, que l'o- DESCRIPT. deur en est insupportable aux Etrangers. ROYAUME Les riches préférent un poisson moins D'ARBARANE corrompu, qu'ils adoucissent encore par d'autres mêlanges. La mode, entre les Grands, est de faire servir sur leurs tables une centaine ou deux de petites afsietes, dont chacun choisit celle qui lui plaît. Ils n'ont pas l'usage du pain; mais ils y suppléent par du riz broyé, qu'ils

réduisent en farine.

Dans leurs maladies, ils font appeller Leurs Medes les Raulins, qui sont tout-à-la-fois leurs cins & leurs Médecins & leurs Prêtres. Le Raulin remedes. fouffle d'abord fur le malade & prononce quelques prieres. Si cette cérémonie est sans effet, comme il arrive toujours, il ordonne un facrifice à l'honneur de Chaor Baos, c'est-à-dire, du Dieu des quatre vents, auquel il ne manque pas d'attribuer la cause du mal. Ce sacrifice, qui fe nomme Calonco, confiste dans l'immolation de plusieurs pieces de volaille & d'autres animaux gras, en aussi grand nombre que la fortune du malade le permet. On le recommence quatre fois pour les quatre vents, à moins qu'on ne s'apperçoive d'une prompte guérison. Tou- Pratiques sus res les viandes sont abandonnées aux Prê- perstitieuses. tres. Mais si le mal est opiniâtre, la femme du malade, ou fon plus proche pa-

DESCRIPT. rent, se charge d'une autre opération. ROYAUME On prépare une chambre, qui est ornée YARRARAN. de riches tapis, & dans un coin de la-

quelle on dreffe un autel, avec une Idole' dessus. Les Prêtres & les parens du malade s'y assemblent. On les y traite pendant huir jours, avec toutes fortes de mets & de musique. La personne qui entreprend cette cérémonie, est obligée: de danser aussi longrems qu'elle peur se foutenir sur ses jambes; & lorsque les. forces commencent à lui manquer, elle prend, de la main, une corde qu'on faisse pendre exprès au plancher, pour lui servir d'appui, en continuant de danfer jusqu'à ce qu'elle tombe entiérement épuisée. Alors la musique redouble, & tous les Spectateurs supposent que pendant son évanonissement le Danseur converse avec l'Idole. Si sa foiblesse ne lui permet pas de continuer longtems cet exercice, le plus proche parent est obligé de prendre sa place. Le malade

Adresses des meurt ou se rétablir. Dans le second Prêtres. cas, on le porte au Temple, où il est' oint d'huile & de parfuns, depuis la tête jusqu'aux pieds. S'il meurt, le Prê-

tre déclare que les facrifices & les cérémonies n'ont pas été agréables aux' Dieux; & que s'ils n'ont pas accordé au' mort une plus longue vie, c'est par un'-

effet de leur bonté, & pour le récom-Description penser dans un autre corps.

Les funérailles n'offrent pas moins de PARMANANA fuperfittions. Auffi-rôt qu'un homme est Funerailles mort, on le met au milieu de sa maifon, où les Prêtres tournent au-tout du corps, en prononçant quelques prieres, pendant que d'autres brûlent des parfums. Quelques Domestiques sont le guet, & frappent sur de larges morceaux de cuivre, pour éloigner un chat

noir, qu'on suppose toujours prêt à nuire aux morts. Si ce terrrible chat passoit fur le cadavre, l'ame seroit obligée d'errer honteusement dans ce monde, privée du bonheur auquel elle éroit desti-

née. Avant que de porter le corps au Cequeprobucher, on invite une autre forte de la méren-Prêtres, qui se nomment Graus; & si pycose.

quelque occupation les empêche de venit, c'eft une marque que l'ame eft conda unée à quelque malheureux fort. Les ornemens du cercueil font proportionnés. à la fortune du mort. Comme l'ancienné doctrin de la métempfycose est établie dans la nation, l'usage est dy peindre des figures de chevaux, d'élephans, de vaches, d'aigles, de lions, & des animaux les plus nobles, afin que l'amepuisse trouver un logement honorable.

Cependant l'humilité porte quelques

DESCRIPT. mourans à vouloir qu'on y represente

des rats, des grenouilles, & d'autres D'ARRAKAN, animaux vils, comme une demeure qui convient mieux à leur ame corrompue. On porte le corps dans un champ voifin de la ville, où il est réduit en cendre. Ce font les Prêtres qui doivent mettre le feu au bucher; tandis que les parens & les amis, vêtus de blanc, qui est la couleur du deuil, avec un ruban noir au-tour de la tête, versent des larmes & poussent des gémissemens.

Religion du Pays.

La Religion n'est composée d'ailleurs que de superstitions ridicules. Les moindres événemens, tels que l'aboyement d'un chien, passent pour des présages considérables, sur lesquels on consulte les Prêrres. Ourre les Idoles des Temples, qui sont en si grand nombre, qu'on en compte jusqu'à vingt mille dans un feul, chaque Maison a les siennes, auxquelles les habitans ne manquent pas d'offrir une partie des alimens qu'on leur fert. Ils portent leurs marques, imprimées avec un fer chaud, sur les bras ou fur les épaules. Ils jurent par ces Dieux domestiques. Les personnes riches envoyent quelques plats aux Temples.

Ces édifices, qui portent le nom de Forme des Pagodes, sont bâtis en forme de pyra-Temples. mide ou de clocher, plus où moins éle-

vés, suivant le caprice des Fondateurs. DESCRIPT. En hiver, on a soin de couvrir les Idoles, pour les garantir du froid, dans l'espe-p'ARRAXAN. rance d'être un jour récompensés de cette attention. On célebre, chaque année, une Fête, qui porte le nom de Sanfaporan, avec une procession solemnelle à l'honneur de l'Idole Quiay-Pora, qu'on promene dans un grand chariot, fuivi par quatre-vingt-dix Prêtres vêtus de fatin jaune. Dans fon passage, les plus dévots s'étendent le long du chemin, pour laisser passer sur eux le chariot qui la porte; ou se piquent à des pointes de fer qu'on y attache exprès, pour arroser l'Idole de leur sang. Ceux qui ont moins de courage, s'estiment heureux de recevoir quelques gouttes de ce sang. Les pointes mêmes sont retirées avec beaucoup de respect par les Prêtres, qui les confervent précieusement, dans les Temples, comme autant de reliques facrées.

Les Prêtres ou les Raulins, sont di- Trois ordres visés en trois ordres, sous les noms de de Prêtres. Pongrins, de Pangians & de Xoxoms. Ils sont tous vêtus de jaune & rasés. Les Pongrins portent une espece de mître, avec une pointe, qui leur tombe par derriere. Ils s'engagent, par un vœu, à l'observation du celibat. S'ils

DESCRIPP. y manquent, ils sont dégradés & répoyaume duits à l'état des Laïques. Les uns vil'Arrahan vent dans des Monasteres magnifiques,

fondés par des Rois ou par des Seigneurs; & d'autres dans leurs propres.
Maisons: mais ils sont tous soumis à un chef; qu'ils nomment Xoxom Pongrin. C'est à ce premier ordre de Prètres que l'éducation des ensans est consièc. Ils les instruisent dans la connoisfance de leur Religion & de leurs loix.
On voit aussi, dans divers endroits du Royaume, des Hermites, à qui l'aussérité de leur vie artire beaucoup de véprération.

Forces & adminutration de l'Etar.

Le Roi d'Arrakan est un des plus nuissans Princes de l'Orient. Depuis un siecle, cet Etat & reçu beaucoup d'actorissement, par diverses Conquêtes dans les Royaumes de Pegu & de Bergale. Il sit une perte considérable, en 1605, dans une guerre contre les Portugais, qui lui ruinerent une Flotte de cinq cens quarante voiles, & qui battirent par terre une armée de trente mille hommes.

Comment Le Gouvernement est entre les mains en élève des de douze Princes, qui portent le titre la Roi. de Rois, & qui résident dans les Villes Capitales de chaque Province. Ils y habitent de magnifiques Palais, qui ont été bâtis pour le Roi même, & qui Descript. contiennent de grands Serrails, où l'on éleve les jeunes filles, qu'on destine au D'ARRAKAN. Souverain. Chaque Gouverner tous les ans, douze filles, nees en la même année, dans l'étendue de sa Jurisdiction, & les fait élever aux dépens du Roi jusqu'à l'âge de douze ans. Enfuite, étant conduites à la Cour, on les fait revêtir d'une robbe de cotton, avec laquelle elles font exposées à l'ardeur du soleil, jusqu'à ce que la sueur ait pénétré leurs robbes. Le Monarque, à qui l'on porte les robbes, les sent l'une après l'autre, & retient pour son lit les filles dont la sueur n'a rien qui lui déplaise, dans l'opinion qu'elles sont d'une constitution plus saine. Il donne

les autres aux Officiers de sa Cour (95). Le Roi d'Arrakan prend des ritres Titres & faffastueux, comme tous les Monarques te voisins. Il se fait nommer " Paxda, ou d'Arrakan.

"Empereur d'Arrakan, possesseur de " l'Elephant blanc & des deux Pendans "d'oreille, &, en vertu de cette pos-" session, héritier légitime de Pegu & " de Brama, Seigneur des douze Provinces de Bengale & des douze Rois " qui mettent leur tête sous la plante " de ses pieds. « Sa résidence ordinaire (95) Page 186,

DESCRIPT. est dans la Ville d'Arrakan. Mais il em-BU ploye deux mois de l'Eté à faire par eau ROYALDE le voyage d'Orietan, suivi de toute sa Noballe, dans des Barques si belles &

Nobelle, dans des Barques si belles & si commodes, qu'on prendroit ce Cortege pour un Palais ou pour une Ville flottante. Il continue d'y rendre la Judice & de s'occuper des affaires publiques. Le principal motif de son voyage est de visiter la Pagode du Dieu Quiay-Poragray, auquel ce Prince envoye tous les jours un repas magnifique. Cette superstition engage quelquefois les Rois d'Arrakan dans des actions fort inhumaines. Sheldon en rapporte un exemcuel effect le singulier. Quelque faux Prophete

de la supersti-

ayant prédit à un de ces Monarques qu'il ne vivroit pas long-tems après son couronnement, cette cérémonie sur differée l'espace de douze ans. Mais le Roi, 
presse enfin par ses Peuples, consulta 
un célébre Mahométan, pour apprendre de lui s'il n'y avoit pas quelque 
moyen de détourner le malheur dont 
il éroit menacé. Ce barbare, qui n'avoit 
en vûe que la destruction des Ennemis 
de son Prophete, lui conseilla d'immoler six mille de ses Sujets, quatre mille 
vaches blanches, & deux mille pigeons 
blancs; d'en prendre les œurs, & d'en 
faire une composition dont l'usage lui

prolongeroit la vie : ce qui fut cruelle- DESCRIPT. ment exécuté (96).

ROYAUME

Sheldon ne put se procurer aucune B'ARRAKAN, lumiere sur l'origine des Rois d'Arrakan. Mais il apprit que pour conserver la Race Royale dans toute sa pureté, le Roi est obligé «d'épouser l'aînée de fes fœurs (97).

(96) Page 188.

(97) Voyez le voyage d'Ovington, page 553 de l'Edition Angloise; & page 257 de la Traduction, To-



# VOYAGE

### D'ALEXANDRE DE RHODES,

Aux Indes Orientales.

RHODES. 1619. Introduction.

UEL fond de richesses pour ce Re-cueil, si tous les Jésuites, que le zele de la Religion a conduits au-delà des mers, avoient publié des Relations de leurs Voyages? On a vû, dans celles de la Chine, ce qu'on pourroit attendre de leurs lumieres. Mais quoique tous les Missionnaires n'ayent pas les mêmes talens pour les sciences & le même goût pour les observations; on seroit sur du-moins de leur exactitude & de leur bonne foi; deux qualités qui manquent à la plûpart des Voyageurs, & qu'on ne peut contester à de pieux Ministres de l'Evangile. Le Pere de Rhodes ne s'en attribue pas d'autres. Sa Relation fut imprimée en 1653. (98). Elle regarde particulierement le Tonquin, dont il a donné aussi l'Histoire. On y trouvera mille exemples de toutes les vertus Apostoliques; mais les loix que

(98) Un feul Tome in-4°. chez les Cramoilis.

je me fuis imposées ne me permettent RHODES. d'en détacher que ce qui a rapport au 1619.

plan de cet Ouvrage.

L'Auteur, destiné à la Mission du Japon par le Souverain Pontife, & par part de Lilbases propres desirs, se rendit de Rome à ne. Lisbonne, où il avoit ordre de s'embarquer. " Il vit avec beaucoup de sa-» tisfaction, dans cette belle ville, qua-" tre Maifons de sa Compagnie où les " Tefuites travaillent fort utilement aux » devoirs de leur vocation, qui em-» brasse généralement tout ce qui ap-» partient au falut des ames. Il visita le College de Conimbre, qui lui parut tions plus magnifique & plus commode qu'au-fon depatte cune autre Maison de son ordre. Il est composé de seize grands corps de logis, sans compter l'Eglise, qui n'est gueres moins spacieuse que celle du Jesus de Rome. Le Refectoire, qui n'est pas compris dans cette multitude de Batimens, peut contenir trois cens personnes; nombre ordinaire des Religieux qui habitent cette Maison. Il n'y faut pas comprendre non plus le Batiment des Classes, qui est tout-à fait magnifique (99).

Ce fur le 4 d'Avril 1.619, que les Missionnaires mirent à la voile avec (99) Voyage du Pere Alexandre de Rhodes, p. 13.

(99) Voyage du Pere Alexandre de Rhodes, p. Tome XXXIII. 1

1619.

RHODES. trois grands Vaisseaux. Ils s'étoient embarqués au nombre de fix fur la Sainte-Therese. Trois mois & demie de navigation leur firent doubler le Cap de Bonne-Espérance. Ils essuyerent plusieurs tempêtes & les ravages du scorbut, qui ne les empêcherent point d'arriver heureusement au Port de Goa, le 5 d'Octo-

Il arrive à Goa,

bre (1). Les curiofités de cette fameuse ville occuperent moins le Pere De-Rhodes, que les exercices de sa piété & de son zele. Il restoit encore, dans la ville & dans les villages voifins, plufieurs Payens à la conversion desquels les Jésuites Poraugais s'étoient attachés. Mais l'Auteur avoue qu'il ne put gouter leur méthode. Sa censure mérite d'être rapportée al n'y ap-dans ses termes. " Je ne saurois dissiprouve pas la muler deux choses, qui me donnerent

Jesuites Por- " un deplaisir bien sensible, & qui à " mon avis ne servent pas peu à l'obsti-" nation des Infidelles. Je sais fort bien , que c'est sur quoi j'ai eu souvent peine " à les résondre. On fait ordinairement " beaucoup d'honneur & de caresses à " ceux qui sont encore Payens; & puis " quand ils sont baptisés, on ne daigne , pas les regarder. De plus , quand ils " fe convertissent on les oblige de quit-

1619.

" ter l'habit du Pays, qui est celui de RHODES " tous les Payens. On ne sauroit croire " combien ce changement leur paroît " rude. Je n'ai pas compris pourquoi " l'on exige d'eux une chose que N. S. " ne leur demande pas , & qui les éloi-" gne néanmoins du Baptême & du " Paradis. Pour moi, je fais qu'à la "Chine, j'ai résisté vigoureusement à " ceux qui vouloient obliger les nou-" veaux Chrétiens à couper leurs grands " cheveux, que tous les hommes por-" tent aussi longs que les femmes, & " fans lesquels ils ne peuvent aller li-" brement dans les Compagnies ( 2 ). Je " leur disois que l'Evangile retranchoit " les erreurs de l'esprit & non les che-, veux de la tête (3).

Chaffe des Missionnai .

On n'entendra pas moins volontiers le Pere De-Rhodes, dans son propre langage lorsqu'il fait le recit de ses travaux, pendant trois mois que les ordres de ses Supérieurs le retinrent dans la même ville.

" Mon occupation domestique, dit-il, » fut d'apprendre la langue Canarine, " qu'on parle dans l'Isle de Goa. Mais » notre plus bel exercice étoit d'aller

(3) Ibid. p. 2.

<sup>(2)</sup> Les Chinois coupent leurs cheveux & ne gardent qu'un toupet depuis la Conquête des Tartares.

RHODES.

» à la chasse des Enfans Payens qui avoient perdu leurs Peres. Les Rois and Portugal ont rémoigné leur piété, en se réservant le droit de prendre les Enfans orphelins des Insidelles, de les faire baptiser, & de leur donner une éducation chrétien, ne dans des lieux où l'on fournit à leur entretien, jusqu'à ce qu'ils soient me nâge de se déterminer par leurs propres lumieres. On voit à Goa un grand Hôpital destiné à cet usage, & consié à l'administration des Jemustes.

» Mais comme les Payens s'efforcent
» de dérober leurs Enfans au zele des
» Miffionnaires, on a beaucoup de pei» ne à les découvrir. Nous portions nos
» prenions des informations pour trou» ver les Enfans qu'on nous cachoir.
» Dans une fenle maifon, j'en trouvai
» fept, que j'amenai au Seminaire. La
» mere prit le parti de nous fuivre à
» la Ville & au Baptême. On en baptifa
» fix cens, qui firent une affez heureu» fe chaffe (4).

Redesalte. Après une maladie dangereuse, l'Aute & Manyerteur fut envoyé dans une Isle voisine de quelques de Goa, nonimée Salfette, où le Pere Raines.

(4) Ibid. p. 12,

## DES VOYAGES. LIV. II. 197

Rodolphe Aquaviva & quatre autres RHODIST 1619. Jésuites avoient obtenu en 1583 la Couronne de Martyre. » Il ne sait, dit-" il avec une chaleur Apostolique (5); » si leur sang, versé pour une si bonne » cause, a fait romber la bénédiction » du Ciel sur cette terre; mais il sait » que toutes les Idoles en font bannies ; » & que de cent mille Habitans il n'en' » reste pas un qui n'ait embrassé le Chris-» tianisme. Il y trouva un Jésuite Francois, nommé le Pere Crucius, célébre crucius, Jeaux Indes par l'éclat de son mérite, suite célèbre & qui avoit appris si parfamement les principales langues du Pays, que nonseulement il les parloit comme un Indien, mais qu'il avoit composé en Canarin un fort beau poëme fur la Passion de Notre-Seigneur, que les Chrétiens chantoient à l'Eglife. De-Rhodes acheva de se perfectionner aussi dans la même langue (6).

Après avoir passé deux ans, tant à 1622. Goa qu'à Salsette, il reçut ordre enfin de partir pour le Japon, sur un Vaisseau qui devoit porter à Malaca un Seigneur Portugais, nommé pour commander dans la Citadelle. Il passa par Cochin, qui n'est qu'à cent lieues de Goa. Les

<sup>(5)</sup> Ibid. p. 23. (6) Page 25.

Jésuites y ont un College, dans lequel ils enseignent toutes les sciences. La vio-1621. lence des vents', qui arrêta longrems le Vaisseau Portugais vers le Cap de Comorin, donna occasion à l'Auteur de visiter la fameuse Côte de la Pêcherie,

de Comorin.

qui tire ce nom de l'abondance des per-L'Anteur les qu'on y pêche. " Les habitans convisite la Pë-cherie desPer- » noissent, dit-il, dans quelle saison ils les, au Cap » doivent chercher ces belles larmes du » ciel, qui se trouvent endurcies dans " les huîtres. Alors les Pêcheurs s'avan-» cent en mer, dans leurs Barques. L'un " plonge; ataché sous les aisselles avec " une corde, la bouche remplie d'huile " & un fac au cou. Il ramasse les huîtres » qu'il trouve au fond; & lorsqu'il n'a " plus la force de retenir son haleine, il " employe quelque signe pour se fai-" re retirer. Ces Pêcheurs sont si bons "Chrétiens, qu'après leur pêche ils " viennent ordinairement à l'Eglise, où Présens faits " de perles sur l'Autel. On fit voir à l'Au-

à l'Autel.

» ils mettent souvent de grosses poignées » teur une chasuble qui en étoit entiére-" ment couverte, & qui étoit estimée " deux cens mille écus dans le pays. " Qu'eut-elle valu, dit-il, en Euro-

La principale Place de cette Côte se

(7) Page 31.

nomme Tutucurin. On y trouve les plus RHODES. belles perles de l'Orient. Les Portugais y avoient une Citadelle, & les Jésuites un fort beau College. Il étoit arrivé, par des malheurs que l'Auteur ignore, qu'on avoit ôté cette Maison à sa Compagnie.

" Les Jésuites s'étant retirés, on dit que Obligation » les perles & les huîtres disparurent de que les Pê-

» cet endroit de la Côte. Mais aussi-tôt aux Jesuites. » que le Roi de Portugal eut rappellé ces " zelés Missionnaires, on vit revenir les » perles; comme si le Ciel eût voulu-» marquer que lorsque les Pêcheurs d'a-" mes seroient absens, il ne falloit pas » attendre une bonne pêche de per-

» les (8).

Le passage de la Manche, qui sépare l'Isle de Ceylan de la Terre ferme, est rempli d'écueils dangereux, qu'on appelle Chilao. De Rhodes les traversa heureusement, jusqu'à la petite Isle de Manaar, où il ne s'arrêta que pour y admirer un grand nombre de bons Chrétiens. Il se rendit à l'autre extrêmité de l'Isle de Ceylan, dans la Province de Jafanapatan, & de-là au Port de Negapatan, fur la côte de Coromandel, où il vit, avec étonnement, une magnifique Eglise, bâtie par les Portugais, & rentée par un Prince idolâtre. Le changement de la

<sup>(8)</sup> Pages 32 & fuivantes.

RHODE 1612. Mousson ne lui permit pas d'aller prendre à Meliapor l'esprit des deux Apôtres des Indes, Saint Thomas & Saint François Mavier. » Il regretta de n'avoir pû » voir, dans cette ville, le miracle renommé de la Pierre, sur laquelle on » raconte que Saint Thomas sur percé » de lances. On dit qu'elle est ordinai» rement fort blanche, sans aucune marque de sans; mais qu'au jour de sa » Fête, pendant la Messe, elle devient » rouge, peu à peu, & toute teinte de » sans, dont elle distille quelques gouttes (9).

Il arrive : Malaca.

Divers obstacles, dont le plus dangereux sur d'échouer sur un banc de sable
à la vûe du Cap de Rachado, tetarderent jusqu'au 28 de Juillet l'arrivée de
l'Auteur à Malaca. Il attribue le salut du
Vaissau à un miracle sensible de son Reliquaire, qu'il plongea dans la met au
bout d'une longue corde. En moins d'une minute, sans que personne de l'équipage y travaillât, le Bâtiment, dir-il,
qui avoit été longtems immobile, sortit
du sable avec une sorce extrême & sut
poussée une sorce extrême & sut
poussée une sorce extrême & sut
poussée une sorce extrême & sut
aborder dans tous les tems de l'année au

Ses observations.

Port de Malaca; avantage que n'ont pas les Ports de Goa, de Cochin, de Surate,

<sup>(9)</sup> Ibid, Page 35.

1622.

ni, fuivant ses lumieres, aucun autre RHODES, Port de l'Inde Orientale (10). Quoique Malaca, observe-t-il encore, ne soit qu'à deux degrés de la ligne, & que par conséquent la chaleur y soit extrême, cependant les fruits de l'Europe & le raisin. même n'y meurissent point. La raison, dit-il, en paroîtra fort étrange, mais elle n'est pas moins certaine : c'est faute de chaleur que ces fruits n'y meurissent pas. Il ajoute, pour s'expliquer, » que le fo-» leil donnant à plomb fur la terre, de-" vroit à la vérité tout brûler, & rendre » le pays inhabitable. Les anciens en » avoient cette ofinion: mais ils igno-» roient le secret de la Providence, qui » a voulir qu'il fût le plus habité du monde. Le foleil, dans le tems qu'il a » toute sa force, attire tant d'exhalai-» fons & de vapeurs, que c'est alors l'hiwer du Pays. Les vents, qui font im-» pétueux, les pluies continuelles, tien-» nent cet astre caché, & s'opposent à la » maturité de tous les fruits qui ne sont » pas propres au climat (11).

Neuf mois de séjour à Malaca, pour attendre le tems propre à la navigation, auroient causé beaucoup d'impatience à l'Auteur, si son zele n'eût trouvé l'occa-

<sup>(10)</sup> Page 37. (11) Page 39 & fuivantes.

sion de s'exercer en baptisant dans cet in-HODES. tervalle au moins deux mille Idolâires. 1623. Il s'embar- Il prit la route de la Chine, avec un auque pour Macao.

tre Jésuire, nommé le Pere Cardin, dans un Vaisseau qui partoit pour Macao. Un mois de navigation, pendant lequel ils échapperent heureusement à la poursuire de quatre Vaisseaux Hollandois, les rendit au Port de Macao, le 29 de Mai 1623.

tions fur Chine.

Quoique le Pere De-Rhodes n'ait connu les Chinois que dans certe ville & dans celle de Canton, sa modestie qui lui fait attacher peu de prix à ses remarques, lorsqu'il se compare, dit-il, à tant d'habiles Auteurs qui ont décrit plus au long les merveilles de la Chine, n'empêche qu'il ne se trouve de fort bonnes observations entre les siennes. Elles ont été mêlées, & comme fondues, dans les Tomes 21, 22, 23 & 24 de ce Recueil, avec celles de tous les Voyageurs, qui ont visité ce grand Empire. Il est le seul qui fasse observer, en relevant les vertus du Thé, qu'il y a une maniere de le prendre, différente de celle qui est en usage aujourd'hui parmi nous; c'est de le réduire en po idre, qu'on jette dans de 'eau bouillante, & qu'on avalle avec la lliqueur, au lieu de la simple teinture DES VOYAGES LIV. II. 20;

qu'on prend fuivant la méthode ordi- RHODES.

Il vante la beauté du College de Macao, qui peut être comparé aux plus cé legre de college de de lebres de l'Europe, fur tout la magnifi-Macao, cence de l'Eglife, à laquelle il ne préfere que celle de Saint Pierre de Rome. » C'est » dans cette maifon, dit-il, que se forment ces gitands Ouvriers, qui remment ces gitands Ouvriers, qui remment ces gitands Ouvriers de l'Evangile. De-là font venus tant de » Marryrs, qui couronnent notre Promy vince. « Dans le feul Japon, elle en compte quatre vingt dix sept (13).

Les vues du Pere De-Rhodes étoient L'Auteur est toujours pour le Japon; & fa foumission envoyé dans pour d'autres ordres, qui le retinrent un ne. an & demie soit à Macao, soit à Canton, fut une violence qu'il sit à son zele. Cependant de nouvelles dispositions de ses Supérieurs l'obligerent d'abandonner entierement son premier projet, pour se rendre à la Cochinchine. Cette Mission, qui avoit été commencée en 1615 par le Pere Buzoni, & le Pere Carvaille, avoit besoin d'ouvriers Apostoliques. D'ailleurs, les portes du Japon se trouvoient sermées, par une violente persécution qui s'y étoit élevée contre le

<sup>(12)</sup> Page 51.

<sup>(13)</sup> Page 59.

RHODES. Christianisme. Le Pere De-Mattos reçun ordre de partir pour la Cochinchine, avec cinq autres Jésuites de l'Europe, entre lesquels l'Auteur sut nommé. Ils s'embarquerent à Macao, dans le cours 1624. du mois de Décembre 1624, & leur.

navigation ne dura que dix neuf jours.

1dée qu'il De-Rhodes fait une courte peinture en donne.

du nouveau champ qui s'ouvroit pour fon zele.

La Cochin- Il n'y avoit pas cinquante ans que la chine, ancien-Cochinchine étoit un Royaume léparé ne Province du Tonquin, dont elle n'avoit été qu'un conquin du Tonquin, dont elle n'avoit été qu'un conquin du Tonquin de le n'avoit été qu'un company de la company de l

du lonquin, dont elle n'avoit été qu'une Province pendant plus-de fept cens: ans (14). Celui qui fecoua le joug, étoit: l'ayeul du Roi, qui occupoit alors lethrône. Après avoit été Gouverneut du-Pays, il fe révolta contre fon Prince, & fe fit un Etat indépendant, dans lequel il se foutint affez heureusement par la force des armes, pour laisser à ses enfans une succession plus tranquille. Leur puifsance y étant mieux établie que jamais, il n'y a pas d'apparence que cette Souveraineté retourne jamais à ses anciens Mastres.

sa Guustion. La Cochinchine est dans la Zone torride, au midi de la Chine. Elle s'étend é depuis le douzieme degré jusqu'au dixhuitieme. L'Auteur lui donne quatre

(14) Voyez ci desfous la description du Tonquin.

# DES VOYAGES. LIV. II. 205

cens milles de longueur; mais fa largeur RHODESest beaucoup moindre. Elle a pour bornes, à l'Orient, la mer de la Chine; le Royaume de Laos à l'Occident; celui de: Champa au Sud; & le Tonquin au Nord. Sa division est en six Provinces, dont chacune a fon Gouverneur, & fes Tribunaux particuliers de Justice. La ville où le Roi fait son séjout, se nomme Kehue. Kehue, ville Si les bâtimens n'en font pas magnifi- Capitale. ques parce qu'ils ne sont composés que de bois, ils ne manquent pas de commodité; & les colomnes fort bien travaillées, qui servent à les soutenir, leur donnent beaucoup d'apparence. La Cour est belle & nombreuse, & les Seigneurs y font éclater beaucoup de magnificence

Le pays est fort peuplé. L'Auteur vante la douceur des habitans; mais elle pays. die il, qu'ils ne foient bons soldats. Ils ont un respect merveil-leux pour leur Roi. Ce Prince entretient continuellement cent cinquante Galeres, dans trois Ports; & les Hollandois ont éprouvé qu'elles peuvent attaquer, avec avantage, ces grands Vaisseaux avec lesquels ils se croyosent maîtres des Mers de l'Inde (15).

La religion de cet Etat est celle de la Religion &

(15) Page .63.

dans leurs habits.

\*\*EHODES, Chine. Ce font aussi les mêmes loix & les mêmes usages. On y voit des Docteurs & des Mandarins, qui n'y ont pas moins de crédit, mais que l'Auteur trouve moins orgueilleux & plus traitables

que les Chinois.

La fertilité du pays rend les habitans productions fort riches. Il est arrosé de vingt quatre du Terroir, belles rivieres, qui donnent de merveilleuses commodités pour voyager par eau dans toutes ses parties, & qui servent par conséquent à l'entretien du Commerce. Des inondations téglées, qui se renouvellent tous les ans aux mois de Novembre & de Décembre, engraissent la terre sans aucun soin. Dans cette saison, il n'est pas possible de voyager à pied, ni de fortir même des maisons sans une Barque. De-là vient l'usage de les élever sur des colomnes, qui laissent un passage libre à l'eau.

Il se rrouve des mines d'or dans la Cochinchine: mais les principales richesses du pays sont le poivre, que les Chinois y viennent prendre; la soye, qu'on sait servir jusqu'aux silets des Pècheurs, & aux cordages des Galeres; & le sucre, dont l'abondance est si grande, qu'il ne vaut pas ordinairement plus de deux sous la livre. On en transporte beaucoup au Japon, quoique les Co-

## DES VOYAGES, LIV. II. 207

chinchinois n'entendent pas bien la maniere de l'épurer (16).

Bois pre

On s'imagineroit qu'une contrée qui ne porte point de blé, de vin ni d'huile, nourrit mal fes habitans. Mais, fans expliquer en quoi consiste leur bonne chere, l'Auteur assure que les tables de la Cochinchine valent celles de l'Europe (17).

C'est le seul pays du monde où croisse cet arbre renommé, qu'on appelle Ca-cieux de Calambouc, dont le bois est un parfum pré-lambouc. cieux, & fert d'ailleurs aux plus excellens usages de la Médecine. On en diftingue trois fortes; la plus estimée se nomme Calamba, L'odeur en est admirable; le bois, en poudre ou en teinture, fortifie le cœur contre toutes fortes de venins. Il se vend au poids de l'or. Les

deux autres sont l'Aquila & le Calambouc commun, qui ont aussi de grandes vertus, quoiqu'inférieures à celles du

premier (18). L'Auteur assure, contre le témoignage sur des nids de plusieurs autres Voyageurs, que c'est d'oiseaux qui aussi dans la seule Cochinchine que se trouvent ces petits nids d'oiseaux, qui fervent d'assaisonnement aux potages &

(16) Page 64.

<sup>(17)</sup> Page 65.

<sup>(18)</sup> Voyez l'article de la Chine, & celui du Tonquin!

RHODES. aux viandes. On pourroit croire, pour concilier les récits, qu'il parle d'une espece particuliere. Ils ont, dit-il, la blancheur de la neige. On les trouve dans certains rochers de cette mer, vis à-vis des terres où croissent les Calamboucs, & l'on n'en voit point autre part. C'est ce qui le porte à croire que les oiseaux, qui font ces nids, vont succer ces arbres, & que de ce suc, mêlé peut-être avec l'écume de la mer, ils composent un ouvrage si blanc & de si bon goût. Cependant ils demandent d'être cuits avec de la chair ou du poisson; & l'Auteur assure qu'ils ne peuvent être mangés feuls (19).

La Cochinchine produit des arbres, qui portent pour fruits de gros sacs, remplis de châraignes. On doit regretter que le Pere De-Rhodes n'en rapporte pas le nom, & qu'il n'en explique pas mieux la forme. "Un feul de ces facs fait la » charge d'un homme. Aussi la Provi-» dence ne les a-t elle pas fait sortir des » branches, qui n'auroient pas la force » de les soutenir, mais du tronc même. " Le sac est une peau fort épaisse, dans " laquelle on trouve quelquefois cinq » cens châtaignes, plus grosses que les » nôtres. Mais ce qu'elles ont de meil-(19) page 64.

» leur, est une peau blanche & savou- RHOBES. » reuse, qu'on tire de la châtaigne avant

" que de la cuire (20).

Les difficultés de la langue étant un Langue de la des plus grands obstacles qui arrêtent & comment et comment le progrès des Missionnaires, l'Auteur l'Auteurlap-comprit que cette étude devoit faire prend. fon premier soin. On parle à peu près la même langue, dans les Royaumes du Tonquin, de Caubar, & de la Cochinchine. Elle est entendue aussi dans trois autres Pays voisins; mais elle est entierement différente de la Chinoise. On la prendroit, fur-tout dans la bouche des femmes, pour un gasouillement d'oiseaux. Tous les mots sont monosyllabes, & leur fignification ne se distingue que par les divers tons qu'on leur donne en les prononçant. Une même Syllabe, telle par exemple que Daï, peut signifier vingt trois choses tout-àfait différentes. Le zele de l'Auteur lui fit méprifer ces obstacles. Il apporta autant d'application à cette entreprise qu'il en avoit donné autrefois à la Théologie; & dans l'espace de quatre mois, il se rendit capable de prêcher en langue de la Cochine. Mais il avoue qu'il en eut l'obligation au secours d'un petit garçon du Pays, qui lui apprit en trois (10) Page 66.

1624.

RHODES. semaines les divers tons de éeure langue, & la maniere de prononcer tous les mots. Ce qu'il y eur d'admirable, & ce qui mérite d'être proposé en exemple, c'est qu'ils ignoroient la langue l'un de l'autre. Le Pere De-Rhodes étoit surpris de trouver dans cet Enfant une pénétration & une mémoire admirables. On le fit servir dans la suite, de Catechiste ' aux autres Missionnaires; & par affection pour son Ecolier, il se fit honneur de prendre son nom (21).

Dictionnaire &Grammaire de la langue.

De-Rhodes, après son rerour en Europe, fit imprimer à Rome, un Dictionnaire Cochinchinois, Latin & Portugais, avec une Grammaire, & un Catechisme qui contient la méthode que les Missionnaires employent pour faire gouter aux Payens les Mysteres du Christianisme (22).

L'Auteur paffe au Tonquin,

Les fuccès de l'Evangile, pendant dix huit mois que l'Auteur exerça son zele à la Cochinchine, appartiennent moins à l'Histoire des Voyages qu'à celle de l'Eglise Chrétienne. Il y ayoit vû croître le nombre des Fidelles, lorsque le Pere Baldinoti fut envoyé de Macao, dans le Royaume dont les Jésuites ne s'étoient point encore ouvert l'entrée,

(22) Page 74.

<sup>(11)</sup> Pages 73 & précedentes.

parce que tous leurs efforts s'étoient RHODES tournés vers le Japon. C'étoit le Tonquin, où les Portugais même n'avoient porté que depuis peu leur Commerce. Baldinoti, qui n'avoit aucune connoissance de la langue, reconnut bien-tôt qu'il n'avoit rien à se promettre sans cet important secours. Ses représentations lui firent obtenir, pour associé, le Pere De Rhodes. Mais la guerre, qui étoit allumée entre le Tonquin & la Cochinchine, fit juger à leurs Supérieurs qu'il y avoit quelque péril à passer d'un Royaume à l'autre. De - Rhodes fut appellé à Macao, d'où il partit le 12 de Mars. 1627, pour se rendre droit au Ton- 1627.

quin (23). Après huit jours de navigation, il arriva heureusement au Port de Choua- chouaban ban, dans la Province de Sinoa. Le qu'il nomme jour de son arrivée, étant le 19 de Saint-Joseph, Mars, où l'on célébre la Fête de Saint Joseph, il donna ce nom au Port, qui l'a porté depuis dans toutes les Relations Portugaifes (24). A peine le Navire eut-il jetté l'ancre, qu'il fut rempli d'une multitude de curieux, attirés par la beauté des Marchandises. L'Auteur,

1624.

<sup>(23)</sup> Page 91. (14) Les Relations Angloifes & Hollandoifes ne lui donnent plus ce nom.

RHOBES. pour représenter son ardeur dans ses 1627. termes, " commença aussi tôt à leur dé-, biter la sienne, & à leur dire qu'il " avoit une Marchandise plus précieuse " & à meilleur marché que toutes les , autres; qu'il la donneroit pour rien-" à qui la voudroit; que c'étoit la vraie " loi & le vrai chemin du bonheur. Il " leur fit là dessus un petit sermon, " parce que dans leur langue Dane si-" gnifie également Loi & Chemin. Il eut " la fatisfaction, dit-il, de prendre deux " personnes fort sages de ce premier " coup de filet; & pendant peu de jours , qu'il passa dans ce Port, il fit d'autres

" Conquêtes au Christianisme (25). Le Roi (26) du Tonquin étoit alors Comment il eft reçu du à la tête d'une armée de six vingt mille Roi. hommes & de quatre cens Galeres. Les foins de la guerre continuerent de l'occuper pendant deux mois; mais à sonretour, il recut avec bonté les complimens du Missionnaire, qui lui présenta une horloge à roue, un fable, & un livre de Mathématique, imprimé en langue Chinoise. C'étoit une ouverture, pour passer du cours des astres à la puifsante main qui les gouverne. Le Roi

<sup>(25)</sup> Page 91.

(26) Voyez ci-deffous dans la description du Tonquin, ce que c'est que ce Roi, nommé autrement le Moye, pour le distinguer de l'Empereur.

### D'ES VOYAGES. LIV. II. 113

parut satisfait du présent & de l'expli-RHOBES. cation. Il fit l'honneur au Pere De-Rhodes de le faire manger avec lui. Un autre jour il le fit appeller, pour apprendre de lui l'usage de l'Horloge & du Sable. Le Missionnaire monta l'Horloge & sit sonner les heures. En même tems, il tourna le Sable, en difant au Roi que l'Horloge recommenceroit à sonner aussitôt que toute la poudre seroit en bas. Cette expérience, qui fut aisément vérifiée, causa tant d'admiration à toute la Cour, qu'elle mit aussi-tôt le Missionnaire dans une haute faveur. Le Roi lui fit bâtir une Maifon dans la Capitale, qui se nomme Cacho (27). Les rues de cette ville sont larges; son circuit d'environ six lieues, & le nombre des Habitans presqu'infini (28).

La bénédiction du Ciel, répandue vifiblement sur les les travaux du Pere revangile au De-Rhodes, rendit bien-tôt l'Eglise du Tonquin storisante. Mais après avoir exercé tranquillement son ministere, pendant plusieurs années, il sut exposé à des persécutions qui le forcerent de quitter le Royaume & de retourner à la Cochinchine. Divers efforts, qu'il

(28) Page 94.

<sup>(27)</sup> L'Auteur la nomme Checho, mais Baron, né au Tonquin même, écrit Cacho. Voyez ci-dessous la defcription.

# DES VOYAGES. LIV. II. 215

manche; & le foir il fut obligé de RHODES, " faire maigre, lorsqu'on l'assura que " le Dimanche & le vingt-huitième n'é-

, toient que le lendemain. Cette erreur Eerreur dans " lui causa d'abord beaucoup d'embar-les compres " ras; mais en y pensant un peu, il " comprit que de part & d'autre on

" avoit fort bien compté, quoiqu'il y " eût dans les deux comptes la différence

. d'un jour.

Ce qu'il y a d'étonnant dans l'embarras du Pere De-Rhodes, c'est qu'étant aux Indes depuis long-tems, il n'eût jamais eu l'occasion de faire la même remarque. Il s'applaudit de l'explication qu'il donne à son erreur. " Quand on , part d'Espagne, dit-il, pour aller aux explique " Philippines, on va toujours de l'O-cause, " rient contre l'Occident. Il faut par " conséquent que tous les jours devien-" nent plus longs de quelques minutes; " parce que le soleil, dont on suit la " course, se leve & se conche toujours " plus tard. Dans le cours de cette na-" vigation, la perte est d'un demi-jour, " Au contraire, les Portugais qui vont " du Portugal aux Indes Orientales avan-" cent contre le Soleil , qui se couchant " & se levant toujours plutôt , rend " chaque jour plus court de quelques minutes, & leur donne ainsi l'avance

1617.

s d'un jour en arrivant au même terme. " D'où il est aisé de conclure que les " uns gagnant & les autres perdant un " demi-jour, il faut nécessairement que " les Portugais & les Espagnols qui ar-" rivent aux Philippines par des che-" mins opposés, trouvent un jour en-, tier de différence. Le Pere de De-Rho-"des, venu à l'Orient, par le che-" min des Portugais, avoit vécu par " conséquent un jour de plus que les " Espagnols des Philippines. Par la mê-" me raison, continue-t-il, de deux " Prêtres, qui partiroient au même jour, " l'un de Portugal, vers l'Orient, l'au-" tre d'Espagne vers l'Occident, disant " chaque jour la Messe & arrivant le " même jour au même lieu, l'un auroit " dit une Messe plus que l'autre : & de " deux Jumeaux, qui étant nés ensem-" ble, feroient le même voyage, par les " deux routes opposées, l'un auroit vé-" cu un jour de plus ( 30 ).

tiens.

Ceux, pour qui cette remarque ne dois ont fer- fera pas aussi merveilleuse qu'elle le fut mé le Japon pour l'Auteur, apprendront de lui plus aux Mission- pour l'Auteur, apprendront de lui plus naites Chré- volontiers l'origine de la persécution qui fermoit alors aux Missionnaires l'entrée des Ports du Japon. Après avoir observé que Manille (31), la principale des

> (10) Pages 147 & Suivance. (31) Ou Lucon, Philippines,

### DES VOYAGES. LIV. II. 217

Philippines, est au treizieme degré d'é-RNODES, lévation de la ligne, & que c'est-là qu'on compre le dernier rerme de l'Occident, quoique ces lses soient à l'Orient de la Chine, dont elles ne sont éloignées que de cent cinquante lieues, il ajoute :

" Comme on les prend pour le bout " des Indes Occidentales, qui appar-"tiennent aussi aux Espagnols, deux " Hollandois prirent occasion de cette " idée pour renverser le Christianisme " au Japon. Ils firent voir à l'Empereur, " dans une Mappemonde, d'un côté les "Philippines, & de l'autre Macao, " que le Roi d'Espagne possédoit alors " à la Chine, en qualité de Roi de "Portugal. Voyez - vous, lui dirent-" ils , jusqu'où la domination d'Espa-" gne s'est étendue ? Du côté de l'O-" rient elle est arrivée à Macao; & du " côté de l'Occident , aux Philippines. " Vous êtes si près de ces deux extrê-" mirés de son Empire, qu'il ne lui reste " que le vôrre à conquérir. A la vérité, " il n'a pas aujourd'hui de troupes affez " nombreuses, pour entreprendre tout " d'un coup la conquête du Japon : " mais il y envoye des Prêtres, qui, " sous prétexte de faire des Chrétiens, " font des Soldats pour l'Espagne ; & Tome XXXIII.

3641.

RHODES, "lorsque le nombre en sera tel qu'ils " le défirent, vous éprouverez, comme " le reste du monde, que sous le voile " de la Religion, les Espagnols ne pens fent qu'à vous rendre l'esclave de leur " ambition.

L'Empereur du Japon, allarmé de cer avis, jura une guerre irréconciliable à tous les Missionnaires Chrétiens. L'Eglise n'a jamais essuyé de persécution plus obstince que celle qui a rempli de fang toutes les villes de ce florissant Royaume, où le Christianisme avoit fait des progrès surprenans (32).

De Bolinao, où De-Rhodes ne vit l'Auteur don rien de plus remarquable qu'un beau pe des Philip Couvent d'Augustins déchaussés, il se

rendit par terre à Manille, Capitale de l'Isle. Dans ce Voyage, qui fut de cent bonnes lieues, il rencontra plusieurs autres Couvens de Saint Augustin & de Saint Dominique. A peine restoit-il quelques Idolâtres dans toutes les Isles Philippines. Mais la terre n'en est ni belle ni fertile. Les avantages qu'en tire le Roi d'Espagne sont si médiocres. qu'il a quelquefois été sur le point de les quitter (33). Elles ne peuvent passer que pour un entrepôt commode, où les

<sup>. 412)</sup> Page 146 & précedentes, (32) Page 147.

1641.

Espagnols portent l'or & l'argent du RHODES. Perou, pour en rapporter les belles soyes & les autres Marchandises de la Chine & du Japon (34).

L'ardeur infatigable de son zele lui fit ses fatignes braver toutes fortes de périls, pour al-dans d'autres ler recommencer ses travaux dans les deux Royaumes de la Cochinchine & du Tonquin: mais après y être rentré plusieurs fois sécretement, il sut choisi par ses Supérieurs pour faire le voyage de Rome, dans la vûe de demander au Pape & aux Princes Chrétiens des fecours spirituels & temporels pour tant d'Eglises désolées, dont personne ne connoissoit mieux les besoins. Lorsqu'on fut à Macao qu'il devoit partir pour l'Europe, plusieurs Indiens de ses amis lui offrirent de l'accompagner, & d'autres lui présenterent leurs Enfans. Il en choisit trois, l'un Chinois, les deux autres du Tonquin & de la Cochinchine, pour faire voir, dit-il, à l'Europe une montre de trois nouvelles Chrétientes (35). Mais ses Supérieurs le priverent de cette sarisfaction, en réduisant son cortege à un seul Chinois. Il s'embarqua le 20 de Décembre 1645, fur une belle Flotte

(35) Troifieme Partie , p. 3.

<sup>(34)</sup> Voyez ci-dessous la description des Philippines,

en Europe.

RHODES de huit grands Navires Portugais qui Son retour partoient pour Lisbonne,

L'ordre de ses Supérieurs l'obligeoit de s'arrêter à Malaca, pour retourner en Enrope par la voye des Hollandois. On n'avoit pensé qu'à rendre son voyage plus prompt, en lui épargnant plusieurs courses que la Flotte Portugaise devoit faire dans divers Ports des Indes. Mais il admira la bonté de la Providence, qui veilloit à sa conservation. Le Vaisfeau de Dom Sebastien Lobo de Sylveria. dans lequel il auroit achevé sa route avec les Portugais, fut enseveli dans les flots.

Malaca.

Il arriva heureusement à Malaca, le 14 de Janvier 1646. En entrant dans Is prend la cette Ville, les larmes lui vinrent aux par yeux. C'étoit le jour auquel les Hollandois célébroient l'anniversaire de leur Conquête. Ils s'étoient rendus maîtres de cette importante Place, six ans auparavant, par la négligence des Portugais de Goa, qui avoient différé trop long-tems à la secourir (36). De Rhodes fait une peinture de sa douleur, qui autoit moins de grace dans d'autres termes, que les fiens:

" Certes, cette fête fut bien lugubre cription l'état de cette » pour moi, quand j'allois par toutes Ville.

(36) Ibid. p.-4.

#### DES VOYAGES. LIV. II. 221

ces rues, où je voyois toutes les mar- RHODES « ques de la vraye Religion entiérement " abolies. J'avoue que j'avois le cœur » sensiblement affligé, me représentant » l'extrême changement de ce que je » voyois pour lors & de ce que j'avois " vu, vingt trois ans auparavant, en » cette si belle ville, pendant neuf mois » que j'y avois séjourné en notre Col-» lege, qui étoit bâti sur une col-» line agréable: Hélas, notre Eglise, " confacrée à la glorieuse Mere de Dieu, » où le grand Saint Xavier avoit prêché-» si souvent, & où il avoit fait de si » grands miracles, servoit alors pour le » prêche des Hérétiques.

"J'y avois laisse grande quantité d'au-» tres Eglises, magnifiquement bâties, » & fort bien dorées. Je les voyois ab-» batues ou misérablement profanées. » Rien ne me toucha tant que lorsque » j'entendis l'ancienne cloche de notre » College sonner pour des usages détesta-» bles; & même je remarquai une chose « du-tout indigne de personnes qui se » disent être Chrériennes : on ne per-» mettoir pas aux Catholiques du Pays " la moindre petite Chapelle; & l'on » permettoit aux Idolâtres d'avoir un " Temple à l'entrée de la ville, où ils " faisoient leurs infâmes sacrifices. Et

## · 222 · HISTOIRE GENER ALE

1646.

RHODES. » puis, dites que Messieurs les Hé-» rétiques ont Jesus - Christ dans leur » cœur ( 37 ).

Civilités que De - Rhodes reçoitduGou-Yes nament.

Malgré ces plaintes, l'Auteur se loue beaucoup des civilités qu'il reçut du Gouverneur Hollandois de Malaca. Il étoit souvent appellé à sa table. Un jour, dit-il, qu'il se promenoit dans une grande Galerie de sa maison, où l'on voyoir, entre plusieurs belles peintures, celles de Saint Ignace & de Saint François Xavier; ce très-honnête Seigneur le pria de lui raconter quelques traits de leur vie. Après ce récit, dont il parut charmé, il prit le Missionnaire par la main, & Discours sin- lui dit : " Je vous assure , mon Pere ,

gulier Protestant.

" que si j'étois Catholique je me ferois " de votre ordre, parce que j'ai vû de " mes yeux, au Japon, le grand cou-" rage que vos Peres témoignoient dans " les horribles tourmens qu'on leur fait fouffrir pour la Religion (38). Enfin sa faveur fur si déc'arée pour De-Rhodes, que le Ministre de sa Religion l'ayant accusé d'un excès d'inclination pour les Catholiques, on lui ôta, peu de tems après, ce Gouvernement, pour lui donner celui des Moluques, où l'on crut, suivant l'idée de

<sup>( 37 \</sup> ibidem. . (38) Pages 7 & 8:

# DES VOYAGES, LIV. II. 123

Prêtres (39).

l'Auteur, qu'il ne verroit pas tant de RHODES.

Après avoir passé quarante jours à Ilse rend à Malaca, sans pouvoir trouver dans ce Batavia: Port un Vaisseau qui fit voile en Hollande, Rhodes prit le parti de se rendre dans l'Isle de Java . " où les Hol-" landois ont, dit-il, un Port rempli de » Vaisseaux qui tiennent en sujettion » toutes ces grandes mers. Dans cette Navigation, qui ne fut que d'onze jours, il arriva au Vaisseau, qui le portoit, un accident fort singulier, qu'il attribue à la protection du premier Martyr de la Cochinchine, nommé André, dont il portoit la tête à Rome. Le 25 de Février, pendant que le vent étoit fort merves-favorable, l'imprudence des Matelots leux. les fit heurter contre un gros rocher, qui étoit presqu'à sleur d'eau. Le bruit ne fut pas moindre que celui du ton-nerre, & le coup avoit été si violent que le Navire demeura comme fixé sur l'écueil. Plusieurs planches, qu'on vit flotter ausli-tôt sur l'eau, ne laisserent aucun doute qu'il ne fût prêt à périr. Cependant il se remit de lui-même à flot, tandis que l'Auteur & deux Missionnaires, qui étoient partis avec lui de Malaca, faisoient leur priere au Martyr.

Les Matelots, surpris qu'il ne se rem-RHODES. plît pas d'eau, jugerent qu'ayant été 1847· doublé en plusieurs endroits, il n'avoit perdu que des planches extérieures. Ils continuerent leur navigation, fept jours entiers, avec beaucoup de bonheur. Mais en arrivant au Port de Batavia. où l'on pensa aussi-tôt à radouber le Vaisseau, on s'apperçur, avec admiration, qu'il avoit une grande ouveture fur le bas; & que le rocher, qui avoit brisé les planches, s'étant rompu luimême, avoit rempli le trou d'une grosse & large pierre. Toute la ville accourut pour voir cette merveille (40).

De Rhodes eftieçu à Batavia.

Les Hollandois de Batavia, mécontens des avantages que les Portugais venoient de remporter au Bresil, ne voulurent pas recevoir les deux Missionnaires qui accompagnoient l'Auteur, parce qu'ils étoient de cette Nation; mais ils lui permirent d'entrer dans leur ville en qualité de François. Il donne une legere idée de cette Place. Elle

Idée qu'il une leggre idée de cette Place. » Elle en donne. » est bien bâtie, & régulierement for» rissée à la moderne. Les rues y sont 
» longues & très- bien disposées. Une 
» grande Riviere, qui se distribue dans 
» route la ville, y donne des commo» dités incroyables. Elle est couverte

(40) Ibid. pages 10 & 11.

w' de quantité de Ponts. Il n'y a presque R'HODES, » point de rue qui ne soit bordée de » grands Palmiers. Les Maisons n'y sont " pas hautes, parce qu'on y craint les. » tremblemens de terre. La situation de » Batavia est presque la même que celle » de Malaca, de l'autre côté de la ligne. " On y voit les mêmes fruits, les mêmes » chaleurs, & les mêmes merveilles de » la Providence pour en diminuer l'ex-» cès (41).

Il se trouvoit, dans Batavia, plusieurs Il est surpais. François Catholiques, & quantité de se , & mené. Portugais, auxquels le Missionnaire s'em-en prison.

pressa de rendre les services de sa profession : son zele se satisfit paisiblement pendant l'espace de cinq mois. Mais, un jour de Dimanche, 29 de Juillet, la Messe, qu'il célébroit dans sa maison devant un grand nombre de Catholiques, fut interrompue par l'arrivée du Juge criminel de la ville, qui entra dans la Chapelle avec ses Archers. De-Rhodes se hata de consumer les saintes especes. Mais il fut saisi, à l'Autel même, par les Archers, qui voulurent le mener en prison, revêtu des habits Sacerdotaux. Sept Gentilshommes Portugais mirent l'épée à la main pour sa dé-

<sup>(41)</sup> Page 12. Voyez la description de Batavia aut Tome XXX.

RHODES, fense. Le désordre auroit été fort grands 1647. s'il n'eûr supplié ses désenseurs de l'abandonner à la violence des hommes. Le Juge, touché apparemment de sa générosité, lui laissa quitter ses habits; mais s'étant saiss néanmoins de tout ce qui appartenoit à fon Ministere, il le fit conduire dans la prison publique d'où il fut mené, deux jours après, dans un cachot noir, destiné aux criminels qui ne peuvent éviter le dernier supplice. pe quoi il Son Procès fut instruit. Outre le crime A accufé. d'avoir célébré la Messe à Batavia, il fut accufé d'avoir travaillé à la conversion du Gouverneur de Malaca, & d'avoir

Etrange sen. étoit jamais tombé entre les mains. Mais sence qu'on il n'en reçut pas moins sa Sentence,

qui contenoit trois articles. Par les deux premiers, il étoit condamné à un banissement perpétuel de toutes les terres de Hollande, & à payer une amende de quatre cens écus d'or. Le troisième, qui sui sui fui fur le plus douloureux, portoit que les ornemens Eccléssatiques, les Images & le Crucifix, qu'on lui avoit enlevés, seroient brûlés par la main du Bourreau, & qu'il assistence ; sous ur

brûlé plusieurs livres de la Religion Hollandoise. Il se justifia sur ce dernier article, en protestant que quelque opinion qu'il eût de ces livres, il ne lui en

#### DES VOYAGES. LIV. II. 227

Gibet, à cette exécution. Ses représen- RHODES. tations & ses larmes ne purent fléchir Comme stel. ses Juges. S'il fut dispensé de paroître le est execufous le Giber, il n'eut cette obligation téc. qu'à la politique du Gouverneur, qui craignit un soulevement des Catholiques de la ville. On suppléa même à cette espece d'adoucissement, en faisant pendre deux voleurs, tandis qu'on brûloit le Crucifix & les Images (42).

Des deux autres articles, le premier ne put être exécuté fur le champ, parce que le Pere De-Rhodes n'étoit point assez riche pour satisfaire au second. Il fut retenu pendant trois mois dans les chaînes; & sa réponse, aux offres qu'on lui faisoit de le rendre libre aussi-tôt qu'il auroit payé l'amende, étoit de protester qu'il vivoit content de son sort & qu'il regardoit ses suffrages comme une faveur du Ciel.

Au mois d'Octobre, quelques Vaifseaux arrivés de Hollande apporterent des lettres de la Compagnie des Indes, qui nommoient Corneille Vandeclin, Gouverneur général des Etablissemens Hollandois, après la mort d'Antoine Vendim, qui avoit enlevé Malaca aux Portugais. Entre les réjouissances publiques, qui se firent à l'entrée du nou-

(41) Ibid. pages 16 & précedentes; K vj

1647.

RHODES. veau Gouverneur, tous les Prisonniers furent délivrés. Non feulement De-Rhodes fut élargi sans payer les quatre cens écus; mais Vandeclin le vangea, par quelques bastonnades, qu'il donna de sa main au principal Juge, pour le punir de son excessive rigueur. Ensuite l'ayant comblé de caresses; auxquelles il joignit des excuses pour sa Nation, il lui l'quitte Ba-laissa la liberté de partir. Quelques Por-

tavia.

tugais, qui faisoient voile à Macassar. le reçurent avec joye dans leur Vaisfeau, & confentirent volontiers à la priere qu'il leur fit de le conduire à Bantam, qui n'est qu'à douze lieues de Batavia. Il esperoit de trouver, dans cette ville, quelque Vaisseau Anglois, prêt à retourner en Europe (43).

Il y reçut un traitement fort opposé waité des Anà la rigueur des Hollandois. Beeka, Gouverneur des Anglois dans les Indes, le força d'accepter sa table & lui offrit toute forte de protection. Cependant, l'occasion qu'il avoit esperée ne pouvant se présenter que dans l'espace d'un an, il sut obligé de retourner au Navire des Portugais, & de par-

tir avec eux pour Macassar (44). Un voyage si contraire à ses vues de-

<sup>. (43)</sup> Ibid. pages 17 & 18. 444) Ibid. Page 30.

### DES VOYAGES. LIV. II. 229

vint encore plus chagrinant par les obRHODEN
ftacles de la faifon, qui retintent le 1647; 1647; 1747
Vaisseau en mer pendant deux mois & elt obigé de cinq jours. Enfin il arriva heureusement faire à Maau Port de Macassar, le 21 de Décembre, & sa consolation fut d'y trouver une belle Maison de son ordre, où il sut reçu avec beaucoup d'affection.

Macassar est une grande Isle, plus connue des Européens sous le nom de une idée de Celebes, dont le principal Port est à quatre degrés de la ligne de côté du Sud. Elle est fertile en riz. Tous les fruits des Indes y croissent en abondance, surtout cette belle espece de Palmiers qui portent les noix de cocos. Elle n'est pas moins riche en toutes fortes d'animaux & de volaille. Mais on n'y trouve point de Porcs, depuis que les Habitans, qui ont embrassé le Mahométisme, les ont entiérement exterminés. La température de l'air y est saine. Les chaleurs n'y sont pas insupportables, par la même raison qui les tempere à Malaca. "Le foleil, dit l'Auteur, se fait lui-même un beau " Parasol, lorsqu'il devroit tout brûler. " Il attire tant de vapeurs & d'exhalai-" sons dans sa plus grande force, que " le gros hyver, à Macassar, est le tems " que les Européens nomment l'été. La principale nourriture des Habi-

tans est le poisson a qui est toujours à très-bon marché dans l'Isle, & si bon, qu'au jugement de l'Aureur celui de l'Europe n'en approche point. Comme l'air y est si temperé qu'on n'y ressent jamais de grand froid, les hommes vont nuds depuis l'estomac, en haut; mais les semmes sont entièrement couvertes depuis la tête jusqu'aux pieds, & leur

vilage même est caché (45). Il y avoit peu d'années que ces Peuples étoient encore dans les ténébres de l'Idolâtrie. Après avoir reconnu la vanité des Idoles, ils résolurent d'embrasfer une autre Religion: mais, incertains s'ils devoient prendre celle des Chrétiens ou celle de Mahomet, ils prirent une voye fort étrange pour se conduire dans ce choix. Ils envoyerent des Ambassadeurs à Malaca, pour supplier les Chrétiens de leur accorder des Ministres capables de les instruire; & dans le même tems, ils firent partir une autre Ambassade pour le Roi d'Achem, auquel ils demanderent des Kassis, qui pussent leur expliquer les dogmes de Mahomet. Ils étoient convenus entr'eux d'embrasser la Religion de ceux qui arriveroient les premiers. Un défaut de zele, que l'Auteur reproche aux Chré-(45) Ibid, pages 22 & 23.

tiens de Malaca, laissa aux Prédicateurs RHODES. d'Achèm le tems de publier & d'établir. leur fecte (46).

1647.

De-Rhodes fut présenté au Gouverneur du Royaume, qui portoit le titre Gouverneur de Carrim Patingaloa. Il lui trouva beaucoup de raison & de probité. Ce Seigneur connoissoit tous les principes de la Religion Chrétienne. Il avoit lû curieusement les Histoires de l'Europe; & l'étude de nos livres, faisoit sa principale occupation, fur-tout celle des mathématiques, qu'il entendoir fort bien, & pour lesquelles il avoit tant de passion qu'il y travailloit jour & nuir. L'opinion que tous les Grands avoient de son caractere & de ses grandes qualités pour le Gouvernement, les avoit pottés à lui confier l'administration pendant la minorité du Roi. Il avoit dépendu de lui de se mettre la Couronne fur la tête : sa modération naturelle l'avoit défendu contre les amorces de l'ambition. Il s'étoit démis volontairement de l'autorité souveraine, aussi-tôt que le jeune Monarque avoit été capable de regner. Aussi la reconnoissance avoit-elle tant de pouvoir sur ce Prince,

qu'il n'entreprenoit rien que par son Conseil. Le ritre de Gouverneur Géné-

(46) Ibidem. pages 33 & 34.

Eloge & caractere du du Royau-

RHODES. ral lui avoit été conservé, avec une autorité presque égale à celle du Rois C'étoit lui qui avoit appellé les Jésuites. à Macassar, & qui les y avoit maintenus contre diverses factions qui s'étoient opposees à leur établissement. Il assistoit à leurs Sermons. Il parloit respectueusement des Mysteres du Christianisme. On l'eût pris pour un Portugais, lorsqu'il parloit la langue de cette Nation. Mais avec de si belles dispositions, & sans aucun déréglement connu dans ses mœurs, il fermoir l'oreille aux instances des Missionnaires, qui le pressoient de se soumettre au joug de l'Evangile, parce qu'ils croyoient la conversion du Royaume attachée à la sienne. Il applaudissoit à leurs raisonnemens; il les louoit de remplir le devoir de leur profession; mais il demeuroit sans réponse, lorsqu'ils lui proposoient de recevoir le ba-

tême (47).

Dans les conversations que j'eus

avec lui, dit l'Auteur, il m'écouroit

fans s'émouvoir mais il répondoit peu

à mes exhortations. Une éclipse de lu
ne que je lui-prédis, quelques jour

avant qu'elle parût, n'avoit pas laisse

de lui inspirer de la consiance & du

goût pour moi. Un jour qu'il me par-

" loit de Saint-François Xaxier, avec de RHODES. " grands témoignages d'estime, & qu'en-" tre les conquêtes magnifiques, je com- combattue " ptois vingt cinq mille personnes qu'il fur Sair " avoit batifées à Macaffar, dans le feul xavier. " royaume de Tolo, il m'assura que le » royaume de Tolo, où cet Apôtre avoit » travaillé avec tant de succès, n'étoit » pas celui de Macassar, mais celui des

» Moluques. Cinq mois se passerent jusqu'à l'arrivée d'un Vaisseau Anglois, dans lequel part de Ma-De-Rhodes fut reçu avec tant d'honneur, un vaissem qu'outre un logement fort commode, Anglois. on lui fit toujours prendre la premiere place à table. Sa navigation le conduisit d'abord à Giapara, beau Port de l'Isle de Java, où il fut traité civilement par le Roi, qui haissoit beaucoup les Hollandois. De là, repassant à Bantam, il y retrouva, dans le chef des Anglois, les mêmes sentimens de bonté dont il avoir déja eu occasion de se louer. Il en fait un nouvel éloge, & sa reconnoissance le qu'il reçoit porte toujours à regretter que ses bien-tion.

faicteurs ne fussent pas éclairés des vraies lumieres de la Religion : sentiment digne de son zèle ; mais qui est peut-être accompagné d'un peu d'injustice, lorsqu'il le porte à juger que ceux dont il loue la probité, n'étoient pas attachés.

1647.

Enonts, de bonne foi à leurs erreurs, & que l'interêr humain prévaloit contre le reproche de leur conscience.

Mais l'offre qu'on lui fit encore, de le conduire droit en Angleterre, s'il vouloit attendre l'arrivée de la Flotte Angloise, " avec assurance, dit-il, de n'y " recevoir aucun déplaisir, quoiqu'il y » fût reconnu Prêtre & Jésuite, il réso-

" lut de s'avancer vers l'Europe, dans le » même Vaisseau qui l'avoit apporté de

Raifen qu'il " Macaffar. Tous ses compagnons de " voyage étoient des Hérétiques, dont en apporte. " il ne laissa pas de recevoir toutes sortes » de bons offices. Mais il explique les

" morifs de cette politesse. C'étoit aux " Jésuites de Goa que les Anglois se

» croyoient redevables de leur traité avec

" les Portugais (48).

Il sembar-que à Bantam glois, pour passer le détroit de la Sonde; mais il devint bientôt si contraire au desfein qu'ils avoient de se rendre à Surate, qu'au lieu d'aller, du cinquiéme degré d'élévation australe, droit au Septentrion, où est toute l'Inde, ils furent obligés de s'écarter fort loin & d'aller prendre les vents du côté de Madagascar (49).

Là, ils tournerent du côté de l'Afrique, Sa coute:

> (48) Hid. p. 41. (49) Ibid. pages 43 & 44.

comme si leur dessein eût été de se ren- Ruopes dre à la mer rouge. Dans cette navigation, qui dura deux mois, & qui fut au moins de ax mille lieues, ils observerent de melurer leur course pour arriver à Surate vers le commencement du mois d'Octobre, où l'entrée du Port est aifée. Ils y monillerent le 3 de Septembre.

1647.

» François Breton, Président de leur 11 arrive à » Comptoir dans cette ville, y reçut ma- surate, où il s'est bien trai- su gnisiquement le Pere De-Rhodes.Il s'est- té.

» força de lui faire accepter un logement » dans sa maison; & le voyant détermi-» né à se loger dans celle d'un Capucin » François, nommé le Pere François Ze-» non, qui exerçoit depuis longtems fon » zèle à Surate, non seulement il lui en-» voya des meubles, mais il lui fournit » tout ce qui étoit nécessaire à son entre-» tien. Pendant quatre mois que l'Auteur passa dans une retraite, qu'il nomme si douce, il vit arriver de Goa quatre Jéfuites; trois desquels, nommés le Pere Antoine Botel, Portugais, le Pere Cesky, Allemand, & le Pere Henry Buscé. Flamand, partirent peu de jours après pour leur grand College d'Agra, fondé depuis trente ans par les libéralités d'un riche Arménien. Le quatriéme, qui se nommoit le Pere Torquato Parisimo, Ita-

RHODES. lien, étoit venu déguisé en Marchand 1647.

Anglois, pour se rendre au port de Suaken, sur la frontiere d'Ethiopie, dans le

Les Anglois desfein d'y secourir les criens. Defavorisent les Rhodes ne dissimule pas les obligations que ce Missionnaire eut aux Anglois. Non seulement ils favoriserent son entreprise, en le recevant dans leurs Vaisfeaux; mais ils lui rendirent des fervices importans à Suaken; & fachant que fa vie étoit menacée par une conspiration des Mahométans, ils prirent sa défense & le fauverent de leurs mains (50).

Le chagrin de ne pouvoir trouver un Retour de Vaisseau, prêt à doubler le Cap de Bonne Espérance, fit prendre à l'Auteur la résolution de retourner en Europe par un chemin plus facheux, mais beaucoup plus court. Il entreprit de traverser la Perse & la Natolie jusqu'à Smyrne. Les Anglois le reçurent pour la troisiéme fois dans un de leurs Vaisseaux, qui faisoit voile à Comoran. Ils partirent le 3 de Février.

Changement l'Ormuz.

En passant à la vûe d'Ormuz, ils admirerent le changement qui étoit arrivé, dans cette petite Isle, depuis qu'ils avoient aidé le Roi de Perse à l'enlever aux Portugais. Malgré sa sterilité & la chaleur excessive qui lui donne l'appa-(50) Pages so & précedentes.

1648.

nence d'une fournaise, le Commerce y RHODESE étoit florissant sous le gouvernement du Portugal. On y voyoit arriver une quantité incroyable de Marchands, avec les richesses de la Chine, des Moluques, de toutes les Indes Orientales, de la Perse, de l'Arabie, de l'Arménie; & l'avantage étoit merveilleux pour les Européens, d'y trouver tout ce que la terre a de précieux. Depuis trente ans, l'Isle étoit entiérement deserte. Les Persans avoient transporté leur Commerce dans un Port voisin, qui se nommoit autresois Bandelké, & qu'on appelle aujourd'hui Comoran (51).

De-Rhodes y étant arrivé au commencement de Mars, y sejourna peu. La cont-agréable que pagnie d'un François & d'un Flamand, fur le le chequi devoient aussi traverser la Perse, lui min d'Ispafit prendre avec eux le chemin d'Ispahani Après avoir marché quelques jours, pour se rendre à Chiras, il fit une rencontre qui lui causa beaucoup de joye. » Il étoit " à pied, disant son office, assez loin de » ses compagnons, lorsqu'il apperçut

" dans le chemin un homme de fort bor -» ne mine, bien monté, vêtu en Per-" fan ; c'est-à dire , portant le turban , la » veste, le cimeterre, la barbe longue &

451) Page 52.

\*\* nons. » quarrée. Il le prit pour un Seigneur 3648. " Persan ou Arménien.

» L'Etranger, qui vit de son côté un » chapeau & une robbe noire auPere De-» Rhodes, le reconnut pour un Prêtre » de l'Europe. Il le falua civilement en » latin. Sa prononciation fit juger à l'Au-» teur qu'il étoit François. Il lui répon-» dit dans cette langue, qui leur étoit » naturelle à tous deux. Un transport de » joye les porta aussi-tôt à s'embrasser. Ils » s'entretinrent, l'espace d'une demi-» heure, avectant de latisfaction, qu'ils » prirent l'un pour l'autre les plus ten-» dres sentimens de l'amitié (52).

Il fait une étroite amitié avec la Bou-Voyageur célebre.

C'étoit un Gentilhomme, nommé De-La-Boulaie-le-Goux, qui a publié depuis Jaie le Goux, une Relation de ses Voyages, & qui sut envoyé, dix sept ans après, à Surate, par les Directeurs de la Compagnie Francoise des Indes Orientales, pour y négocier la permission du Commerce (53). De-Rhodes, s'étendant sur son mérite, dit de lui, » qu'il avoit traversé la plus » grande partie de l'Europe, de l'Asie & » de l'Afrique; qu'il avoit vécu, parmi " les Turcs, les Arabes, les Perfam, les » Arméniens, les Indiens, & d'autres

<sup>(52)</sup> Ibid. p. 53. 153) Voyez ci-dessus, la Relation de Rennesort, au Tome XXXII, p. 144.

" Nations plus barbares ; & qu'ayant RHOBES. onservé beaucoup de prudence, de 1648. » vertu & de Religion dans ses courses, » avec la satisfaction continuelle d'avoir » obtenu l'amitié de tout le monde, il » avoit fait voir qu'un bon Chrétien & » un bon François peut traverser le " monde sans avoir aucun ennemi (54). " Dans la suite l'Auteur le revit à Rome, -» où le Cardinal Caponi lui marquoir » une considération singuliere. Ils se rejoignirent enfin à Paris; & dans leurs entretiens sur les Pays qu'ils avoient . parcourus, ils formerent le plan d'un nouveau Voyage, qu'ils devoient faire ensemble, mais qui est demeuré apparemment fans exécution.

De-Rhodes employa trente jours, fans 11 arrive à aucun intervalle de repos, pour se ren
Ipahan. "C'est, dir-il, une des plus rdéede serve grandes & des plus belles villes qu'il ville. "eut jamais vûes dans le monde. Ton
res les rues y sont droites & fort lar
ges. Les Bâtimens y sont magnisques.

On trouve, au milieu de la ville, une

belle Place quarrée, beaucoup plus

" grande que la Place royale de Paris;

o dont toutes les maisons sont égales, (54) De-Rhodes, p. 54. Voyez et dessons la Relation de De-la-Boulair.

RHODES. 1648.

» & peintes ou dorées en dehors, avec » une grande Galerie qui regne à l'en-» tour. La foule du Peuple étoit si " grande, dans toutes les rues, que » l'Auteur n'atroit pû les traverser, » fans le secours de quelque Valer, qui » marchoit devant lui pour fendre la

» presse (55).

Mais il ne trouva rien de plus magnifique qu'un grand chemin couvert, & long d'une lieue, qui est rempli de belles maisons, & par lequel on va d'Ispahan à Julfa la neuve, quartier des Armeniens. On y voit les Jardins du Roi de Perse, que De-Rhodes croit fort beaux sur la foi d'autrui, aussi-bien que son Palais, qui est au centre de la ville; car il confesse, avec une indifférence Apostolique, qu'il n'eut pas la

Remarque curiosité de les voir (56). Ce qu'on peut recueillir de cette rigueur à mortifier ses sens, c'est que la bonne foi ne pouvant être moins recommandable à ses yeux que l'esprit de pénitence, on doit se fiet à son témoignage sur toutes les circonstances qu'il a soin d'observer.

Catholiques d'Ifpahan.

Dans une multitude de Peuple, de toutes les Nations du monde, il fut surpris de trouver si peu de Catholiques,

<sup>(55)</sup> Ibid. p. 55. (56) Page 16.

1648.

qu'il y avoit presqu'autant de Reli-RHODIS. gieux; quoique le nombre des Couvens se réduisît à trois, les Augustins, les les Carmes Deschaux & les Capucins. Les deux premiers doivent leur fondation aux Rois de Portugal. Celui des Capucins, qui étoient alors au nombre de cinq, est entretenu par le Roi de France. Tous ces Religieux ont la liberté de marcher publiquement avec leurs habits, & de célébrer les faints Mysteres dans leurs Eglises. Les Arméniens, dont toute la Perse est remplie, ne sont pas moins libres dans l'exercice de leur Religion. L'Auteur assure même que malgré la rigueur des loix du Pays, qui ne permettent pas à un Mahométan d'abandonner sa Secte après l'âge de raison, il s'en trouve un grand nombre qui permettent que leurs Enfans reçoivent le baptême, lorsqu'ils sont dangereusement malades. Un Carme, nommé le Pere Denis, en avoit baptisé seul plus de quarante (57).

La prudence ne permettant point à De Rhodes De-Rhodes de s'engager seul dans une part avec une grande étendue de Pays, dont il ignoroit la langue, il attendit, pendant trois mois, une Caravane d'Arméniens, avec lesquels il partit d'Ispahan. Ses amis

(57) Page 59. Tome XXXIII.

RHODES. 1648.

l'obligerent de se vétir en Arménien pour le garantir de l'infulte des Turcs. S'étant mis en marche le 28 de Juin, il eur besoin d'un mois entier pour se

Tauris.

rendre à Tauris, qui passe pour l'ancienne Echatane, Capitale de la Medie. Certe ville lui parut agréable par sa grandeur, par fon Commerce, par la multitude de ses Habitans, & par l'abondance de tout ce qui est nécessaire à la vie. On y achetoit, pour un sou, ce qu'un homme peut manger de pain dans une semaine. Il en sortit le 15 d'Août, & quelques jours de marche le firent

cienac.

Julfa l'an arriver à Julfa l'ancienne, autrefois Capitale de l'Arménie, mais dépleuplée depuis peu par le Roi de Perse, qui s'étoit rendu maître du Pays (58).

Tombeaux de Julia.

Hors des murs de cette ville, qui n'est aujourd'hui qu'un désert, il vit un beau monument de l'ancienne pieté des Arméniens. C'est une Campagne fort étendue, qui ne contient pas moins de dix mille tombeaux de marbre, merveilleufement travaillés. Sur chacun, on voit une grande pierre de marbre blanc, haute de douze pieds, & large de huit, gravée de plusieurs belles figures, & couronnée d'une grande croix. Un célebre Docteur de l'Eglise Arménienne

avoit bâti une Eglise sur une montagne RHODES. voisine, où il vivoit éloigné des hom-1648. mes. Il avoit fait autrefois le voyage de Rome ; & les Habitans du Pays étoient persuadés qu'il en avoit rapporté beaucoup d'argent. A peine eut-il appris l'arrivée de l'Auteur à Julfa, que s'empressant de le visiter, il lui proposa d'aller voir son Eglise. De-Rhodes y consentit; mais il se crut fort évite heureu: heureux de n'avoir pas eu la même com-mort. plaisance pour la proposition que le Docteur lui fit , de passer quelques mois dans sa solitude, en lui promettant de le conduire lui - même jusqu'à Rome. Quoiqu'il n'eût pas d'autre motif pour le refuser, que la sureté qu'il trouvoit dans sa Caravane, il admira la conduite de la Providence, qui veilloit à la conservation de sa vie. Deux jours après son retour, quelques Turcs, qui croyoient de grosses sommes au Docteur, pillerent son Hermitage, & le tuerent, lui & tous ses domestiques;

lui (59). Il fortit de Julfa, penetré de recon- Il fe tent in noissance pour le Ciel; & prenant le chemin d'Irvan, il arriva au commencement de Septembre, dans cette ville,

sort que l'Auteur auroit partagé avec

(59) Ibidem. p. 64.

aujourd'hui la principale d'Armenie. Elle est située au pied d'une grande mon-1648. tagne, où l'on pretend qu'après le dé-Fables qu'il luge l'Arche de Noé se reposa. Les Ha-

rejette.

bitans du Pays l'appellent No. Ils pré-tendent que les débris de l'Arche se confervent encore fur la cime. Mais l'Auteur trouva d'autant moins de vraisemblance dans cette opinion, qu'on lui peignit en même tems la montagne comme un desert inaccessible. Il n'eut pas plus de respect pour une autre fable des Armeniens, qui prétendent que dans l'endroit où Noé fit son sacrifice, on voit des arbres qui ne portent pour fruit : que des croix. Le Roi de Perse a près d'Irvan, une Forteresse dont les Turcs s'étoient saiss, mais qu'il leur avoit enlevée depuis peu, & qu'il avoit mise à couvert de leurs infultes par de nouvelles fortifications (60).

Tant de fatigues & d'allarmes, que ras pour le Chinois qu'il De-Rhodes avoit essityées depuis son dé-avoit amené, part de Macao, ne lui avoient pas fait perdre le Chinois dont il étoit accompagné, & qui lui étoit d'autant plus cher qu'il l'avoit baptifé de sa propre main. Quelques Ármeniens sensés lui conseillerent ici de ne pas l'exposer aux insultes des Turcs. Son teint, qui étoit (60) Ibidem.

un peu basané, comme celui de tous RHODES. les Chinois, & la petitesse de son nez, l'avoient déja fait prendre pour un Tartare; & cette idée pouvant faire foupconner qu'il étoit Mahometan , il étoit à craindre qu'un faux zele ne le fit arrêter sur les terres de la Turquie. Un juste interêt, pour un jeune homme, d'excellent naturel & d'un esprit merveilleux (61), obligea l'Auteur de le conduire dans la Ville de Naxivan, à quatre journées de celle d'Irvan, pour le remettre entre les mains d'un Archevêque de l'ordre de Saint Dominique, qui devoit faire bien-tôt le voyage de Rome. Il eut la satisfaction de trouver ce Prélat disposé à l'obliger. Le jeune Chinois, pendant le tems qu'il continua de demeurer en Armenie, apprit si parfaitement la langue du Pays, qu'ayant passé pour un Armenien du cortege des Dominiquains, il arriva heureusement à Rome, où il rejoignit le Pere De-Rho-

des (62). On voit à trois lieues d'Irvan, un fa- Grand Momeux Monastere, qui est la residence nastere d'Irordinaire du Patriarche d'Armenie. Les Moines qui l'habitent menent une vie exemplaire. Ils passent cinq heures de

1648.

<sup>661)</sup> Page 6c. (62) Page 66.

Anodes, chaque nuit à l'Eglise; & leur jeune est si rigoureux, que dans toute l'année ils 1648. n'en exceptent que cinq ou fix Fêtes folemnelles. Mais l'Auteur les trouva tous d'une ignorance extrême. Le Patriarche même étoit engagé dans toutes les erreurs du Pays , quoiqu'il fît professiond'être Catholique, & qu'il eût traité avec le Saint Siege, pour s'unir à l'Eglise Romaine. Ce Monastere est le seul de l'Armenie, auquel les Mahometans permettent l'usage des cloches, & le Roi de Perse fournit des sommes considera-

bles pour son entretien (63). Une fievre aigue, dont l'Auteur fur l'Auteur jus saiss avant le départ de sa Caravane, l'oqu'à Erzerum. bligea de renoncer à cette escorte. Il fut arrêté ttois mois entiers, dans Irvan, jusqu'au passage d'une autre compagnie de Marchands, avec laquelle il entra dans les Etats du Grand-Seigneur. En fortant de cette ville, il trouva les campagnes. couvertes de neige ; spectacle qu'il n'avoit pas eu depuis trente ans. Le froid lui parut bien moins insuportable., que les excès de chaleur qu'il avoit soufferts. dans la Zone torride (64).

Il traversa la basse Armenie, où les Turcs ont beaucoup moins d'humanité:

<sup>(63)</sup> Page 68. (64) Page 71.

que les Persans, pour les Voyageurs RHODES. étrangers. Dé Rhodes & ses compagnons n'obtenoient pas même la liberté d'entrer dans les Villes. Ils se voyoient souvent réduits à coucher sur la neige, au milieu des champs. Cependant, après dix-huit jours d'une pénible marche, ils furent reçus dans Erzerum, la plus belle ville de toute la Basse-Armenie. Quinze jours de repos redoublerent leurs forces. Ils fortirent d'Erzerum, le 11 de Janvier; 1649. & dans l'espace de vingt jouts ils atti- Harrive à verent à Togat , grande ville de la Na-tolie. tolie, dont on leur ouvrit aussi les portes; Mais, après s'y être repofés vingt jours, ils retomberent dans la dure nécessité de passer les nuits sur la neige. A quelque distance de Togat, ils passerent dans un Bourgenrier Bourg, rempli d'Armeniens, qui avoient qui embraile Malone abandonné depuis peu la Religion Chré-time. tienne pour embrasser celle de Mahomet. D'un fort grand nombre d'Habitans, un vieillard & deux femmes fort âgées avoient été les seuls qui eussent resisté à la corruption publique. Ils s'em-pressernt de venir voir le Pere De-Rhodes, qui les reçut avec autant de respect que de tendresse, comme des ames choises par le Ciel, & qui les confirma dans les principes du Christianisme, sans leur parler des articles contestés entre l'Eglise

RHODES. de Rome & celle des Armeniens, qu'ils n'étoient pas capables de comprendre (65).

Pendant quarante jours que la Caravane employa jufqu'à Smyrne, l'Auteur fur étonné de voir les campagnes défertes, & les Villages fans Habitans. On lui dir que la cause de cette désolation étoit la guerre des Venitiens, qui avoit étja couré plus de quatre cens mille hommes aux Turcs. A Smyrne, où il arriva le 17 de Mars, il trouva des Jesuites François, avec lesquels il passa quelques jours, pour attendre le départ d'un Vaissau Genois, qui le rendit heureufement au Port de Genes.

(65) Pages 73 & 74.



# DESCRIPTION

DU TONQUIN.

J'AI l'avantage singulier, dans la depeu connu, de trouver un guide auquel
il ne manque rien pour exciter la confiance, & dont le rémoignage est capable même d'ôter toute espece de crédite
aux Voyageurs, dont les Relations nes
accordent point avec la sienne. C'est:
l'idée sous laquelle on nous le présente,
en nous apprenant qu'il étoit né au.
Tonquin, qu'il y avoit passé une grande
partie de sa vie, & qu'il joignoit une
rare probité aux lumieres de l'étude (66).

"Son premier dessein n'étoit pas d'enreprendre une description de sa pa-semens sur
rtie; mais seulement de relever les sur l'Ouvrarecreurs du célebre Tavernier, qui a sepris trop de confiance à des témoignages incertains, dans la Relation qu'il
a publiée du même Pays. Ce n'est que:

» par degrés, & pour n'ayoir pû rélif-» ter à l'ennui de corriger des fautes con-

(66) Il se nomme Baron. Son Ouvrage a été publicé dans le III. Tome du Recueil de Chuschill 3, en 17324.

INTRODUCT. » tinuelles, qu'il s'est déterminé à com-» poser lui-même un ouvrage, non seule-" ment plus exact, mais plus curieux: » & plus instructif. Outre le préjugé, . qui doit être en sa faveur, lorsqu'il » est question de représenter la situa-» tion, le gouvernement, la religion & " les usages d'un Royaume dans lequel » il est né, il proteste qu'il s'est atta-· ché inviolablement à la verité, fur. » toutes les choses qu'il a connues lui-" même; & qu'ayant vécu avec des per-» sonnes de tous les rangs & de tous les » états, il a tiré ses lumieres, sur les. » choses douteuses, de ceux qu'il a crus. » les plus finceres & les mieux instruits. ... Il appelle, pour sa propre integrité, ... ... au témoignage de plusieurs Anglois » d'un nom respectable. Il demande de "l'indulgence pour son style, qui est. » un premier essai dans la langue An-"gloife (67). Enfin il donne les plans mêmes, dont fon livre est enrichi, » pour l'ouvrage d'un Seigneur du Ton-. quin, qui les a lévés fur les lieux. Dans les Lettres, par lesquelles il re-... commande fon Manuscrit aux Editeurs » de Londres, il leur laisse la liberté:

<sup>(67)</sup> L'Editeur n'explique pas si Baron étoit Ton. quinien d'origine, ou seulement Anglois, né au Tonquin.

"sur la fidelité qu'ils doivent au sens produit.
"det la fidelité qu'ils doivent au sens produit.
"de sa natration (68).
Quesques remarque, qui tiennent Remarque.

Quelques remarques, qui tiennent Remarques fur lieu de Préface, & dans lesquelles il Tavernier. ne menage point Tavernier, donneront

une idée de sa critique.

"Le Royaume de Tonquin, dit-il,
"a plus d'obligation au Pere Martin,
"& au Pere Alexandre De-Rhodes, qu'à
"Tavernier. Si les Relations de ces deux
"Jesuites ne s'accordent pas toujours
"avee l'état présent du pays, on peut
"attribuer cette différence aux altérations inévitables du teins. Mais Taver"nier s'est couvert de la honte d'une
"infinité de mensonges.

" Il parle d'onze & douze voyages que 
non frere a faits; d'Achem, de Batavia & de Bantam au Tonquin (69).
"Ceft fur ce rémoignage, & fur celui 
de quelques Bonzes ou Prêtres du Tonguin, venus à Bantam pendant fon 
féjour dans cette Ville, qu'il a compolé une Histoire fabuleuse & remplie 
d'absurdités.

» Premierement, le Tonquin n'a point » de Bonzes ou de Prêtres, de quelque

(68) On trouve un petit avertissement & deux Lettrès de l'Auteur à la tête de l'Ouvrage. (69) Description du Tonquin par Tavernier, au Tome III de ses Voyages, pages 1 & 3.

1 v

DESCRIPT.

DU

TONQUIN.
Introduction.

" lieu que ceux de Tavernier fussent venus à Bantam. Il dit que les Tonqui-» niens, dans leurs voyages, ont tou-» jours avec eux leurs femmes & leurs fa-" milles. S'il parle des voyages qu'ils » font d'un village à l'aurre, sur les ri-» vieres da Pays, peut-être ces compa-" gnies nombreuses ne sont-elles pas sans. » exemple: mais ils ne voyagent jamais. » hors de leur patrie ; à l'exception peut-» être de quelques miserables qui s'en-» gagent au fervice des Etrangers, ou » qui cherchent autrement le moyen de » vivre. Il observe que les Tonquiniens. » marquerent beaucoup d'admiration » lorsqu'il leur montra son Atlas, & les, » cartes particulieres de plusieurs Royaumes dont ils ne connoissoient pas l'exi-» stence. Cette remarque suppose que » Tavernier ait été dans le pays. Mais » Baron n'a jamais appris qu'on y ait vu. » d'autre Tavernier, qu'un homme de » ce nom, au service des Hollandois. Les. » onze ou douze voyages de son frere » ne lui paroissent pas moins imagi-» naires.

"Il vante le courâge & l'habileté de " fon frere. C'est à quoi Baron n'oppose. " rien :mais il ne peut convenir que co " frere est aurant de bonne soi que d'ha-" bileté & de courage. Par exemple, s'il:

100

· étoit vrai qu'il eût été si bien reçu des. Descriffe. » Habitans du Tonquin, & qu'il eût Du Tonquin. » vécu si familierement avec eux, il Introduction. » faudroit qu'en peu de tems ils eussent » extrêmement dégeneré. Mais ils n'ont » jamais eu tant de familiarité avec les: 22 Etrangers. Ils les évitent & les mépri-" sent. Baiser la main du Roi n'est pas » un usage du Tonquin. Lorsque le frere " de Tavernier y parloit si facilement la » langue Malayenne, il autoit pû parler » également François, à des gens qui » n'entendent ni l'une ni l'autre de ces » deux langues. Cependant, c'est sur les. " admirables informations qu'il se pro-» cura dans sa familiariré à la Cour, » joint au récit d'un grand nombre de-" Tonquiniens qui se trouvoient à Ban-» tam, quoiqu'ils ne sortent jamais de " leur pays, que Tavernier a fondé une » Relation qu'il donne pour exacte & fidelle.

Aussi Baron lui reproche-t-il durement de n'avoir donné que ses songes. Il n'épargne pas plus ses cartes & ses dessins, qu'il traite d'inventions remplies d'ignorance; & pour en juger, il exhorte le Lecteur à les comparer avec les siennes. DISCRIPT.
BU
TONQUIM.

6 I.

# Situation & étendue du Tonquin.

BARON. TL n'est pas surprenant que ce Royaume n'ait pas été plutôt connu des Eu-Tonquin n'aropéens que la Chine, puisque sa dépas été connu couverte est postérieure de quelque tems. à celle de ce grand Empire. Les Portugais n'envoyerent leurs Vaisseaux sur les côtes du Tonquin, qu'après avoir visité les Chinois (70). A la verité, le Tonquin étoit anciennement une Province de la Chine, & lui paye même encore un tribut : mais ce n'est pas cette raison qui a retardé la connoissance d'un pays' qui étoit gouverné depuis quatre cens ans par ses propres Rois, lorsque les Portugais commencerent leurs découvertes dans les Indes. Il y a plus d'apparence que ce retardement est venu du caractere des Tonquiniens, qu'aucun motif de commerce ou de conféderation ne peut faire sortir de leur Patrie. Ils tiennent beaucoup de la vanité des Chinois, dont ils imitent d'ailleurs le gouvernement, les sciences, & les caracteres d'écriture; quoiqu'ils haissent leur" Nation.

(70) Voyez le Tome I de ce Recueil.

L'Auteur ignore pour quoi Tavernier DESCRIPT. Suppose qu'on croit ordinairement le climat de cette contrée fort chaud; puis- BARON. qu'elle est située sous le Tropique, & même plus au Nord dans quelque par-Pays. tie. Cependant il assure qu'elle est fort temperee; ce qu'il attribue au grand nombre de rivieres dont elle est arrosée, & aux pluies regulieres qu'elle reçoit ; fans compter , dit - il , qu'on n'y voit . point de ces grandes montagnes stériles & sabloneuses, qui causent une chaleur extrême dans plusieurs endroits du Golfe Persique. Il est vrai que les pluies qui tombent regulierement aux mois de Mai, de Juin, de Juillet & d'Août, & quelquefois plutôt, rendent la terre fort humide; mais elles servent si peu à rafraîchir l'air, que la chaleur au contraire est insuportable pendant le: cours de Juillet & d'Août. On ne sçauroit douter que le pays ne fût très fertile : en fruits, si tant d'Habitans, qui font leur principale nourriture du riz, ne se: croyoient pas plus obligés d'employer leurs terres & leur industrie à la culture de ces grains (71).

Le Royaume est bordé au Nord-Est Ses bornes. par la Province de Canton; à l'Ouest par les Royaumes de Laos & de Bowes ;

(ps) Churchill, Tome III, p. 2....

TONQUIN.

DESCRIPT. au Nord, par deux autres Provinces de la Chine, Yunan & Kansi; au Sud & BARON au Sud-Est, par la Cochinchine. Le climat est sain & temperé; depuis le moisde Septembre jusqu'au mois de Mars; quelquefois très froid aux mois de Janvier & de Fevrier, quoiqu'on n'y voye jamais de neige ni de glaces; assez mal sain pendant le cours d'Avril, de Mai & de Juin ; autant à cause des pluies & des brouillards, que parce que le Soleil arrive alors à son Zenith. Les mois de Juin, de Juillet & d'Août sont d'une chaleur excessive. Les vents sont ici divifés entre le Nord & le Sud; c'est-àdire, qu'ils durent six mois de chaque côté. Le pays est délicieux depuis le mois de Mai jufqu'au mois d'Août : les arbres font alors dans leur verdure, & les campagnes offrent une perspective charmante.

Les vents impétueux, que les Matevents dange-rent fur les lots Européens nomment Ouragans, & Côns du Ton- qui portent ici le nom de Typhons, quin. exercent leur empire avec des ravages terribles, sur cette côte & dans les mers voifines. Mais le tems de leur arrivée est. fort incertain. Quelquefois ils ne s'élevent qu'une fois en cinq ou six ans, & même en huit ou neuf. Quoiqu'ils ne foient pas connus fous le même nom,

dans les autres Mers Orientales, celui Descr qu'on appelle Elephane dans la Baie de TONQUIN. Bengale & fur la côte de Coromandel, BARON. ne leur est pas fort inferieur, & se fait redouter aussi des Matelots par ses funestes effers. L'Auteur se plaint de n'avoir pû trouver, dans tout le Tonquin, un Astronome, qui lui ait appris la cause de cet étrange Phenomene : mais il se garde bien d'affurer, comme Tavernier, qu'il doit être attribué aux mines du Japon (72).

Pour l'étendue, il n'en accorde pas Etendue de plus au Tonquin que nos cartes n'en ce Royaume. donnent au Portugal; quoique Tavernier la représente égale à celle de la France : mais on y compte quatre fois le mê-

me nombre d'Habitans.

La Baie de Tonquin renferme plu- Baye de Tonfieurs Isles, dont la principale est nom-quin & ses Ismée par les Habitans Twon-Bene. Les Avantages de Hollandois lui ont donné le nom d'Isle l'isle Twondes Brigands. Ellé est située au dix-neuvieme degré quinze minutes de latitude du Nord. Sa longueur est d'une lieue & demie, fur une demie-lieue de largeur; terre haute dans sa plus grande partie, à la distance d'une lieue de la Côte. Un Vailieau peut passer entre deux; mais les Pilores doivent suivre le côté de l'Isle à

(72) Ibidem.

1685.

1685.

DESCRIPT. la portée du mousquet, sur six, sept & fept braffes & demie d'eau, fond vaseux. BARON. Du même côté de l'Isle, qui est celui de

l'Ouest, on trouve deux petites Baies, dont la plus Septentrionale est renommée dans le pays, par une petite pêche. de perles, à laquelle personne n'ose s'employer fans une permission speciale de la Cour. Il se trouve aussi de l'eau douce dans ces deux Baies, & la meilleure de toute la Côte. La pointe Sud-Ouest de l'Isle est bordée d'une chaîne de rochers, qui s'étendent l'espace de cent pas dans la mer, & que les brifans font remarquer au départ de la marée. Le reste de la Côte est sans danger.

Le Nord-Ouest de la même Isle offre une belle Baie, où l'on trouve entre trois & quatre brasses d'eau, sur un fond de glaise, & qui est toujours remplie de Barques pour la pêche; outre celles d'un Village voisin, dans lequel on ne compte pas moins de trois ou quatre cens Habitans. C'est dans cette Isse qu'est la garde avancée, ou le Guer géneral : office le plus lucratif du Royaume pour ceux qui l'exercent', parce que toutes les Barques de Tingway & de Guian, & celles qui se rendent dans l'une ou l'autre de ces deux Provinces, doivent payer ici des droits; qui montent à une





Risdale & demie pour une grande Bar- Discalett. que, & les autres à proportion. Le revenu de cette espece de Douane ne mon- BARON. te pas à moins d'un million de Risdales par an. Le terroir de l'Isle est si pierreux sa Douane. & coupé par tant de montagnes, qu'il n'est pas extrêmement favorable à l'agriculture. On y nourrit même peu de bestiaux; mais il s'y trouve un grand nombre de Gazelles, qui se retirent entre les rochers & les brossailles. Les Habitans tirent leur provision de riz des villages voisins. Cependant, avec un peu de travail & d'industrie, ils pourroient se faire; nn fort bon Port, & se procurer des com-

modités en abondance. Si l'on excepte la ville de Cacho (73) , Villes du Roll il n'y en a pas trois dans tout le Royaume, qui méritent la moindre attention. Mais les Villages, que les Habitans nomment Aldeas, font si proches l'un de l'autre, qu'il est impossible d'en fixer

le nombre, quand on ne s'est pas fait une étude de les compter.

Cacho, Capitale du Tonquin, est si- Cacho, Capis tuée au vingt-uniéme degré de latitude tale du Res du Nord, à quarante lieues de la mer. Elle peut être comparée, pour la grandeur, avec plusieurs Villes fameuses de l'Asie : mais elle l'emporte sur

(71) D'autres nomment cette Ville Cheque.

TONOUIN.

DESCRIPT. presque toutes par le nombre de ses Habitans, surrout le premier & le quin-BARON. zieme jour de leur nouvelle lune, qui est le jour du marché, ou du grand Ba-

Combien el- zar. Tout le Peuple des Villages voisins beit pouplée, y est amené par son Commerce, & le

nombre en est presqu'incroyable. Il reste si peu de passage dans les rues, quoique fort larges, que, suivant le témoignage de l'Auteur & dans ses propres termes: » C'est avancer beaucoup que d'y faire » cent pas dans une demi heure «. Cependant il regne un ordre admirable dans la Ville. Chaque marchandise qu'on y vend, a sa rue qui lui est assignée; & ces rues appartiennent à un, deux, ou plufieurs Villages, dont les Habitans ont droit seuls d'y tenir boutique.

Ses édifices.

C'est à Cacho que le Roi fait sa résidence ordinaire avec ses Généraux, les Princes, tous les Grands du Royaume, & toutes les Cours de Justice. Quoique les palais & les édifices publics occupent un terrain fort spacieux, ils n'ont rien de plus éclatant qu'un grand bâtiment de bois, qui en fait la principale partie. Le reste, comme toutes les maisons de la Ville, est bâri de bambous & d'argile; à l'exception des Comptoirs étrangers, qui font de brique, & qui font une figure distinguée au milieu d'un si grand nom-

bre de chaumieres. Cependant les triples DESCRIPT. murs de la vieille Ville & du vieux Palais donnent, par leurs débris, une haute idée de ce qu'ils devoient renfermer, dans le tems de leur splendeur. Le palais seul embrassoit, dans sa circonférence, ancien Palais, un espace de fix ou sept milles. Ses cours pavées de marbre, ses portes, & les ruines de ses appartemens rendent témoignage à fon ancienne magnificence, & font regretter la destruction d'un des plus beaux édifices de l'Asie. Mais, en attribuant cette difgrace aux ravages de la guerre, l'Auteur n'explique pas les raisons qui empêchent de la réparer.

Cacho est aussi le quartier perpétuel d'un corps formidable de Milice, que le Roi tient prêt pour toutes fortes d'occafions. L'Arfenal & les autres Magasins de guerre occupent le bord de la riviere, près d'une perite Isle sabloneuse, où l'on conferve le Thecada (74). Cette riviere, que les Habitans nomment Songkoi, ou Songkoy qui traverse Cala Grande Riviere, prend sa source dans cho. l'empire de la Chine. Après un fort long cours, elle vient traverser Cacho, d'ou elle va se décharger dans la Baye d'Aynam, par huir ou neuf embouchures, dont la plûpart reçoivent des Vaisseaux médiocres. Elle est d'une extrême com-qu'elle y ap-

(74) Ce nom fera expliqué dans un autre article.

TONOUIN. BARON. 1685 ..

Restes ma-

Riviere de

porte.

Deserier, modité pour la Capitale, où elle fait repour continuellement l'abondance, par
gner continuellement l'abondance, par
la multitude infinie de Barques & de
Bareaux qu'elle y amene, chargés de
toutes fortes de marehandifes & de provisions. Cependant, les Habitans des Provinces, qui foat leur principale occupation de ce Commerce, on tous leurs
maisons dans quelque Village, & n'habitent point dans leurs Barques, comme

### 6 II.

Tavernier l'assure faussement (75).

### Forces du Royaume.

Grande Armée qui est entre les Puissances formidables, si la consimuellement enter force d'un Etar ne consistorilement enter force d'un Etar ne consistori que dans le nombre des hommes. Il entretient continuellement une Armée de cent quarante mille combattans, bien exercés à l'usage des armés; & dans l'occasion, ce grand Corps peut être augmenté au double : mais comme le nombre fert peu sans le courage, l'Auteur avoue qu'il n'y a point de Soldats moins redoutables que les Tonquiniens. D'ailleurs la plûpart de leurs Chefs sont des Eunuques, qui ne

(95) Page 3. On ne croit pas devoir supprimer une exitique utile.

conservent dans l'ame aucun reste de Descript. virilité.

Cavalerie. Elephans. Armée na

La Cavalerie monte à huit ou dix BARON. mille hommes, & le nombre des élephans à trois cens cinquante. Les forces maritimes confiftent dans deux cens vingt Bâtimens grands & petits, plus propres à vale. la riviere qu'à la mer, & qui ne servent guéres aussi qu'aux fêtes & aux exercices d'amusement. Chacun est armé, à la proiie, d'un canon de quatre livres de balle. Ils n'ont pas de mats; & tous leurs mouvemens se font à force de rames. Les Rameurs sont exposés à la mousqueterie & à tous les instrumens de guerre. La Cour entretient, avec cette Flotte, environ cinq cens Barques, qui se nomment Twinges, & qui font assez légeres à la voile, mais trop foibles pour la guerre; quoiqu'elles servent fort bien au transport des vivres & des Troupes (76).

L'Arfenal de Cacho est fourni de toutes fortes d'artillerie, & de tous les calibres; soit de la fabrique des Habitans, soit acherée des Portugais, des Anglois & des Hollandois. Il ne manque pas non plus de toutes les munitions convenables.

Outre la mollesse naturelle des Sol- la Milice, (76) Ibidepa,

DESCRIPT. dats du Tonquin, rien ne contribue tant TONQUIN.

à leur ôter le courage, que la nécessité de passer toute leur vie dans une condition pénible, sans aucune espérance de s'élever au-dessus de leur premier grade. La valeur même, dans ceux qui peuvent avoir l'occasion de se distinguer, ne change rien à leur état; ou du moins ces exemples sont si rares, qu'ils ne peuvent inspirer d'émulation. L'argent, ou la faveur de quelque Mandarin du premier ordre, font les seules voies qui puissent conduire aux distinctions.

Guerres des

Leurs guerres ne consistent que dans Tenquiniens le bruit, & dans un grand appareil de bagage. La moindre querelle les fait entrer dans la Cochinchine, où ils passent le tems, soit à considerer les murs des Villes, soit à camper sur le bord des rivieres. Mais une légere maladie, qui emporte quelques-uns de leurs gens, les rebute aussi-tôt, & leur fait crier que la guerre est fanglante. Ils se hâtent de retourner vers leurs frontieres.

Ils ont quelquefois des guerres civiles, que l'adresse termine plutôt que la va-leur. Dans leurs anciens démêlés avec les Chinois, on les a vû combattre avec assez de réfolution; mais ils y étoient forcés par la nécessité. Cependant on ne cesse pas de les exercer au maniement

Discipline

des armes ; & cet exercice continuel fait DESCRIPT. la plus grande partie de leur profession. DU TONQUIN. Ils reçoivent chaque jour une portion de BARON. riz pour leur nourriture, & leur paye annuelle n'est que d'environ trois écus ; des Troupes, mais ils sont exemts de toutes sortes de taxes. Ceux qui n'ont pas leur quartier dans la Capitale, sont dispersés dans les Aldeas, fous le commandement des Mandarins, qui font chargés de pourvoir à leur subsistance. Chaque Mandarin est revêtu de l'autorité du Roi, pour commander dans un certain nombre d'Aldeas.

On ne voit dans le Tonquin, ni Châreaux, ni Places fortifiées. L'Etat fe glorifie de n'avoir pas besoin d'autre appui que ses Troupes; ce qui ne seroit pas fans fondement, remarque l'Auteur, fi leur courage répondoit au nombre (77).

#### § III.

# Caractere & Mœurs des Habitans.

Uorque la valeur ne foit pas une Les Tonquin d'autre commune au Tonquin, la miens font la ches, temuan. douceur & le goût de la tranquillité font & moins le caractère général des Habi-tieux. tans, qu'une humeur inquiete & turbu-

(77) Pages 7 & 8. Tome XXXIII.

TONQUIN. BARON. 1685.

DESCRIPT. lente, qui demande le frein continuel de la févérité pour les contenir dans l'union (78). Les révoltes & les conspirations y sont fréquentes. Il est vrai que la superstition, à laquelle tout le peuple est misérablement livré, a souvent plus de part aux désordres publics, que les entreprises de l'ambition, & que rarement les Mandarins & les autres Seigneurs prennent part à ces attentats.

Les Tonquiniens n'ont pas l'humeur

Leurs pafpales.

sions princi-emportée; mais ils sont la proie de deux passions beaucoup plus dangereuses, qui font l'envie & la malignité. Autrefois le premier de ces deux déreglemens leur faisoit desirer toutes les richesses & les curiofités des Nations étrangeres ; mais leurs desirs se réduisent aujourd'hui à quelques pieces d'or & d'argent du Japon, & au drap de l'Europe. Ils ont toujours eu cette espece d'orgueil qui ôte la curiosité de visiter les autres pays. Leur estime se borne à leur Patrie; & tout ce qu'on leur raconte des pays Errangers passe à leurs yeux pour une fable (79).

Ils ont la mémoire heureuse & la pé-Qualités de nétration vive; cependant ils n'aiment leur efprit. pas les Sciences pour elles-mêmes, mais

> (78) Ibidem. (79) Page 9.

parce qu'elles les conduisent aux offices DESCRIPT. & dignités publiques. Leur ton, en lifant, est une espece de chant. Leur lan- BARON. gage, comme celui des Chinois, est plein de monofyllabes; & quelquefois ils n'ont-qu'un seul mot pour exprimer onze ou douze choses différentes. L'unique distinction consiste à prononcer pleinement, à presser leur haleine, à la retenir, à pefer plus ou moins sur l'accent. Aussi rien n'est-il si difficile aux Etrangers que d'atteindre à la perfection de leur langue. Il n'y a point de différence entre celle de la Cour & celle du Peuple. Mais dans les matieres qui regardent les Loix & les Cérémonies, ils employent la Langue Chinoise, comme on se sert en Europe des Langues Grecque & Latine.

TONQUIN.

Les deux sexes ont la taille bien proportionnée, mais petite plutôt que grande. En géneral, ils sont d'une constitution foible; ce qui vient, peut-être, de leur intemperance, & de l'excès avec lequel ils se livrent au sommeil. La plûpart ont le teint aussi brun que les Chinois & les Japonois: mais les personnes de qualité sont presqu'aussi blanches que les Portugais & les Espagnols. Ils n'ont Leur figure; pas le nez & le visage aussi plats qu'à & leurs quali-la Chine. Leurs cheyeux sont noirs; & les.

M ij

Asserter. C'est un ornement de les avoit longs. Les no se les avoit longs. Les notations y soldans, pendant seurs exercices, & les Barrons Artisans, dans les fonctions de leur me-

tier, les relevent sous leurs bonnets, ou les lient au sommet de leur tête. Quoi-que les ensans des deux sexes ayent les dents fort blanches, ils n'arrivent pas plutôt à l'age de dix sept ou dix-huit ans, qu'ils se les noit cissent, comme les Japonois. Ils laissent croître austi leurs onglés, suivant l'usage de la Chine; & les plus longs passent pour les plus beaux. Cependant ce dernier usage est borné aux personnes de distinction (80).

peu differentes de celles des Chinois, mais qui ne ressemblent point à celles du Japon, ni à la figure de Tavernier, qui leur donne des ceintures; mode qu'ils ne connoissent point. Il leur est défendu, par une ancienne Tradition, de porter des sandales ou des souliers; à l'exception des Lettrés & de ceux qui sont parvenus au degré de Tuncy ou de Docteurs. Cette Coutume néanmoins

gueur (81).

Etat du reu La condition du Penple est assez miferable. On leur impose de grosses taxes
& des travaux pénibles.

s'observe aujourd'hui avec moins de ri-

(80) Ibidem.

(S1) Ibidem.

Un jeune homme est assujetti, dès Descript l'âge de dix-huit ans , ou de vingt dans quelques Provinces, à payer trois, qua- BARON. tre, cinq, fix, risdales chaque année, suivant la fertilité du terroir de son Aldea. Ce tribut se leve à deux termes; aux mois d'Avril & d'Octobre, qui font le tems de la moisson du riz. Il n'y ad'exempts que les Princes du fang royal; les domestiques de la Maison du Roi; les Ministres d'Erat ; les Officiers publics; les Lettrés, depuis le grade de Singdo; les Officiers de guerre & les Soldats, avec un petit nombre, qui ontobtenu ce privilege par faveur ou à prixd'argent, & seulement pour la durée de établi dans la Capitale, n'en est pas est chargé de moins taxé dans l'Aldea d'où il tire son taxes.

leur propre vie. Un Marchand, qui s'est

origine. Il demeure sujet aussi au Vecquan, qui est le service du Seigneur; c'est-à-dire, qu'il est obligé de travailler par lui-même, ou par des perfonnes à ses gages, aux réparations des murs, des grands chemins, des Palais du Roi, & de tous les ouvrages publics.

Les Artifans de toutes les professions doivent employer six mois de l'année au Vecquan, sans aucun espoir de récompense pour leur travail; à moins que la bonté du Maître ne le porte à leur ac-

DESCRIPT. corder la nourriture. Ils peuvent disposer d'eux-mêmes pendant les six autres BARON. mois; tems bien court, observe l'Au-1685. teur, lorsqu'ils sont chargés d'une nom-

breuse famille.

Dans les Aldeas, dont le terroir est sterile, les pauvres Habitans, qui ne sont pas en état de payer la taxe en riz ou en argent, sont employés à couper de l'herbe pour les Elephans & la Cavalerie de l'Etat. A quelque distance qu'ils puissent être des lieux où l'herbe croît, ils doivent la transporter dans la Capitale, tour à tour & à leurs propres frais. L'Auteur observe que l'origine de ces usages vient d'une juste politique des Rois du Pays ; pour contenir dans la dépendance un Peuple si remuant, qui ne laisseroit pas de repos à ses Maîtres, s'il n'étoit forcé sans cesse au travail. Chacun jouit d'ailleurs de ce qu'il peut acquerir par son industrie, & laisse paisiblement à ses héritiers le bien dont il se trouve en possession (82).

Herriages.

L'aîné des fils succede à la plus grande partie de l'héritage. La loi donne quelque chose aux filles; mais presque rien,

lorsqu'elles ont un frere.

C'est une ambition commune au Tonquin, d'avoir une famille opulente &

(82) Ibid. p. 9.

nombreuse. De-là vient l'usage des ado- Descript, ptions, qui s'étend indifferemment aux dans toutes les obligations de la nature. Ils doivent rendre, dans l'occasion, toutes fortes de services à leur pere d'adoption, lui presenter les premiers fruits de la saison & contribuer de tout leur pouvoir au bonheur de sa vie. De son teresser à leur fortune ; & lorsqu'il vie (83).

TONQUIN. deux sexes. Les enfans adoptés entrent BARON. 1685. Adoption. côté, il doit les proteger dans leurs entreprises, veiller à leur conduite, s'inmeurt, ils partagent presqu'également sa succession avec ses veritables enfans. Ils prennent le deuil, comme pour leur propre pere, quoiqu'il foit encore en

La méthode de l'adoption est fort sim- comment se ple. Celui qui aspire à cette faveur fait fait l'adopproposer ses intentions au Pere de famille, dont il veut l'obtenir; & s'il est satisfait de sa réponse, il va se presenter à lui avec deux flaccons d'arrack, que le Patron reçoit. Quelques explications font le reste de cette céremonie.

Les Etrangers, que le Commerce ou d'autres raisons amenent au Tonquin . ont en souvent recours à cet usage pour se garantir des vexations & de l'injustice des Courtisans. L'Auteur raconte qu'il

(83) Ibid. p. 10.

TONQUIN.

DESCRIPT. avoit reçu l'honneur de l'adoption, d'un Prince qui étoit alors héritier présomptif du grand Géneral de la Couronne : mais qu'après lui avoir fait quantité de présens, par lesquels il croyoit s'être assuré une longue protection, il perdit sa dépense & ses peines, parce que ce Seigneur devint fou (84).

Habitans des Villages.

La plûpart des Aldéens, ou des Paysans; composent un Peuple groffier, & fi simple, qu'il se laisse aisement conduire par l'excès de sa crédulité & de sa superstition. Avec ce caractere mobile, il est extrêmement bon ou extrêmement mauvais, suivant la difference des impressions qu'il reçoit. C'est une grande erreur, dans les Relations Européenes du Tonquin, que de représenter ce Peuple comme une troupe de Vagabonds, qui vivent dans leurs bâteaux fur des rivieres, & qui passent d'un lieu à l'autre avec leurs femmes & leurs enfans, fans autre motif que l'indigence, qui leur fait chercher continuellement dequoi farisfaire leurs besoins. L'occasion ordinaire de toutes ces courses est le Commerce interieur du Royaume, & la nécessitéde s'acquitter du service public. Mais il arrive quelquefois audi que la grande riviere qui vient de la Chine & les grof-

(84) Ibid. p. 10.

fes pluies des mois de Mars, d'Avril & DESCRIPT. de Mai, causent des inondations si terribles, que le Pays paroit menacé de sa BARON. ruine. Des Provinces entieres fe trouvent couvertes d'eau, avec une perte infinie pour les Habitans, qui sont alors forcés d'abandonner leur demeure & de fe retirer dans leurs bâteaux (85).

Les Tonquiniens ne peuvent se ma- Mariages du rier sans le consentement de leurs peres Tonquin. & de leurs meres, on du plus proche parent qui représente ces chess de famille. Le tems ordinaire du mariage pour les jeunes filles est l'âge de seize ans. Toute la céremonie confifte à les demander, en faisant quelques présens au pe-'te; & si la demande est acceptée, on s'explique de bonne foi sur les richesses mutuelles. Le mari envoye chez la fille tout ce qu'il destine à fon usage. On convient d'un jour, où dans une procession solemnelle de tous les parens & de tous les amis, elle est poitée avec tout ce qu'elle a reçu de son mari, dans la maifon qu'il a fait préparer pour leur demeure. On s'y réjouit le soir. Mais Tavernier s'est trompé, lorsqu'il y mêle des Magistrats & des Prêtres. L'Auteur assure qu'ils n'y prennent aucune part (86).

<sup>(85)</sup> Ibidem. (66) Page 11.

M w

Polygamic.

Quoique la Polygamie soit tolerée au Tonquin, c'est la semme dont les parens. ARON. font les plus qualifiés qui prend le premier rang entre les autres & qui porte seule le titre d'épouse. La loi du Pays permet le divorce aux hommes. Les femmes n'ont pas le même privilege, & l'Auteur ne connoit point d'autre cas où elles puissent quitter leur mari, sans son contentement, que celui de l'autorité d'une famille puissante, dont elles abuseroient pour l'emporter par la force. Un mari, qui veut répudier sa femme, lui donne un billet signé de sa main & de fon fceau, par lequel il reconnoît qu'il abandonne tous ses droits & qu'il lui rend la liberté de disposer d'elle-même. Sans certe espece de certificat, elle ne trouveroit jamais l'occasion de se remarier. Mais lorsqu'elle y est autorisée par l'acte de sa séparation, ce n'est point une tache d'avoir été au pouvoir d'un autre, & d'en être abandonnée. Elle emporte, avec ce qu'elle a mis dans la societé du mariage, tout ce que son mari lui a donné en l'épousant. Ainsi sa disgrace n'ayant fait qu'augmenter son bien, elle en a plus de facilité à former un nouvel engagement. Les enfans qu'elle peut avoir eus demeurent au mari. Cette compensa-

tion d'avantages rend les divorces très DESCRIPT. rares (87).

Un homme de qualité, qui surprend BA sa femme dans l'action de l'adultere, est libre de la tuer, elle & son amant, pour- sa punition.

vu que cette sanglante exécution se fasse de ses propres mains. S'il remet sa vangeance à la Justice, la femme est écrafée par un Elephant, & le fuborneur reçoit la mort par quelque autre fupplice. Dans les conditions inferieures, le mari offensé doit recourir aux loix, qui traitent séverement les coupables, mais qui exigent des preuves du crime qu'il n'est pas toujours aisé d'apporter. L'Auteur accuse Tavernier d'avoir pris plaisir à tromper ses Lecteurs par des fables, en racontant ici une avanture de fon frere, qui s'accorde aussi peu avec le caractere des Habitans qu'avec les usages & les loix du Pays (88).

La civilité Chinoise a fait beaucoup Civilité des de progrès au Tonquin. Mais en reconnoissant sa source, l'Auteur y fait observer des differences, qui viennent d'un mêlange d'anciens usages, & qui rendent les Tonquiniens moins esclaves de la céremonie que les Chinois.

Toutes leurs visites se font le matin. Leurs visites.

<sup>(87)</sup> ibid. p. 12, (88) Ibidem,

C'est une incivilité de se présenter dans:

DESCRIPT.

BU

TONQUIN.
BARON.

1685.

une maison de distinction vers l'heuredu diner, à moins qu'on n'y soit inviré. Les Seigneurs se rendent même à la: Cour de fort grand matin. Ils y reinplissemt leurs devoirs jusqu'à huit heures. Ensuite, se retirant chez eux, ils s'y occupent de leurs affaires domestiques; & le tems qui reile jusqu'à l'heure du diner, est réservé pour la retraite & le repos, comme une préparation nécessaire avant que de donner au corps la résection des alimens (89).

Correge des

Entre les personnes de qualité, les Princes & les grands Mandarins ne fortent que sur des éléphans ou dans de riches Palanquins, suivis d'un grand nombre d'officiers, de foldats & de valets. C'est le rang ou la dignité qui régle la grandent du cortege. Ceux d'un degré inférieur sorten: à cheval, & ne sont jamais ecortés de plus de dix personnes. Mais il est rare aussi qu'ils en ayent moins, parce que l'esorte fair une grande parrie de leur saste.

Vilites & cétemonics.

Si celui qui rend la visite est d'un rang supérieur, on doir se garder de lui offrir les moindres rafraschissemens, sans en excepter le betel; à moins qu'il ne sasse au maître de la maison l'honneur de lui.

(89) ibid. p. 123

en demander. L'usage des Seigneurs est Discairs. de faire toujours porter avec eux leur Tonguin.
eau & leur betel. Les boetes, où le betel B'A R O NO est renfermé, sont ordinairement de laque, noir ou rouge. Cependant les Princes & les Princesses du sang royal en ont d'or massif, enrichies de pierres précieuses & d'écaille de tortue. Mais celle dont Tavernier exagere la valeur, n'ont jamais ébloui les yeux à la Cour du Tonquin, puisqu'on ne voit dans le Pays, ni diamans, ni rubis, ni emeraudes; & que les Habitans en font si peu de cas, qu'on ne peut pas même supposer que les Etrangers y en ayent apporté (90).

Dans la conversation, chacun doit éviter les sujets tristes, & faire tourner tous tion. les discours à la joye, qui est le caractère affez naturel des Habitans, C'eit par la même raifon qu'ils visitent rarement les malades, & qu'à l'extrêmité même de la vie ils n'avertissent point leurs parens de mettre ordre à leurs affaires. Cet avis Inferoit pour une offense. Aussi menrent-ils, la plûpart, sans avoir disposé de leur héritage par un testament; ce qui donne lieu à des procès continuels pour la succession de ceux qui meurent fans enfans (91).

Convertat

(90) Ibid. (91) Ibidem. . DESCRIPT.

DU

TONQUIN.

BARON.

1685.

Les salles des Grands ont plusieurs alcoves, où chacun est assis sur des nattes, les jambes croisées. La distinction est réglée par la hauteur des places. Il est faux que ces nattes soient aussi précieuses que les plus beaux tapis de Perse & de Surate. Les plus cheres, celles que Tavernier compare aussi faussement à du velours, ne s'achettent pas plus de trois on quatre schellings. Il n'abuse pas moins de l'attention de ses Lecteurs, lorsqu'il donne, aux mêmes nattes, neuf aunes quarrées d'étendue. Les tapis & les couffins ne sont pas connus, même à la Cour. On n'y voit point d'autres lits que des nattes, avec une forte d'oreiller, fait aussi de jonc ou de roseaux, qui sert de chevet ou d'appui.

Alimens.

Les alimens des Seigneurs sont assez recherchés, quoique leurs préparations & leurs assaidantement ne paroissent point agréables aux Etrangers. Le peuple vit de légumes, de riz & de possson salé. On ne se fert ni de nappes ni de serviettes; & cette dépense, qui n'a pour objet que la propreté, seroit inutile dans un pays, où les doigts ne touchent jamais aux plats ni aux mets. Toutes les viandes sont coupées avant le service; & l'on mange, suivant la mode Chinoise, avec deux petits bâtons, qui

tiennent lieu des fourchettes de l'Euro- DESCRIPT. pe. Les plats ne sont pas de bois vernif-Té, comme Tavernier l'assure, mais de BARON. porcelaine du Japon ou de la Chine, qui est fort estimée. Les personnes de qualité mangent avec une forte de décence. Mais le commun des Habitans, que l'Auteur repréfente comme les plus gourmands de tous les hommes, ne pensent qu'à se remplir avidement l'estomac, & ne répondroient pas même aux questions qu'on leur feroit à table; comme s'ils craignoient, dit l'Auteur, que le tems qu'ils employeroient à parler, ne diminuât leur plaisit ou leur portion d'alimens. Autant que l'excès des liqueurs fortes est rare parmi le Peuple, autant est-il en honneur à la Cour & parmi les gens de Guerre. Un bon buveur y passe pour un galant homme. Dans les repas qu'ils se donnent entr'eux, les convives ont la liberté de demander tout ce qu'ils desirent; & celui qui traite regarde cette occasion, de les obliger, comme une faveur. Leurs complimens, lorsqu'ils se rencontrent, ne consistent point à se demander comment ils se portent, mais où ils ont été & ce qu'ils ont fait. S'ils remarquent, à l'air du visage, que quelqu'un soit indisposé, ils ne lui demanmandent point s'il est malade, mais

DESCRIPT. combien de tasses de riz il mange à chaque repas, & s'il a de l'appétit ou non-Tonquir. L'usage des grands & des riches est de

faire trois repas par jour; fans y comprendre une legere collation dans le

cours de l'aptès midi (92).

De tous les passe-rems du Tonquin, danies, chants les plus communs & les plus estimés sont le chant & la danse. Ils s'y livrent ordinairement le foir, & souvent ils y employent toute la nuit. C'est ce que Tavernier nomme des Comédies; nom fort. impropre, observe l'Auteur, du moins s'il a prétendu les comparer à celles de l'Europe. On n'y a jamais vû, comme il le dit, des machines & de belles décorations. Les Tonquiniens n'ont pas même de theâtres. Mais outre les Maifons des Mandarins, qui ont quelques salles destinées à ces amusemens, on voit dans les Aldeas, des Maisons de chant . où les Habitans s'assemblent . sur-tout aux jours de Fêtes. Le nombre des Acteurs est ordinairement de quatre ou cinq, dont les gages montent à une rifdale pour le travail d'une nuit. Mais les Spectateurs liberaux y joignent quelques présens, lorsqu'ils sont satisfairs de leur habileté. Leurs habits sont d'une forme bifarre. Ils ont peu de chansons. (92) Ibid. p. 13.

It les roulent sur cinq ou six airs ; la DESCRIPT. plûpart à l'Ironneur de leurs Rois & de leurs Géneraux, mêlées neanmoins d'in-BARO terjections amourenses & d'autres élegances poctiques. La partie de la danse est bornée aux femmes; mais elles chantent aussi: & dans l'action même elles font fouvent interrompues par un bouffon, le plus ingenieux de la troupe, qui s'efforce de faire rire l'assemblée par ses bons mots & fes postures comiques. Leurs instrumens de musique sont des trompettes, des tymbales de cuivre, deshautbois, des guitarres & plufieurs efpeces de violons. Ils ont une autre forte de danse, avec un bassin rempli de petites lampes, qu'une semme porte sur sa tête, & qui ne l'empêche pas de faire toutes fortes de mouvemens & de figures, sans répandre l'huile des lampes, quoiqu'elle s'agite avec une legereté qui fait l'admiration des Spectateurs. Cette danfe dure presqu'une demi heure.

Les femines on aufil beaucoup d'habileré à danfor fur la corde, & quelquestines le font avec beaucoup de grace (93).

Les combats de coqs sont fort en hon- combats de neur au Tonquin, particulierement à la conse, pêche, Cour. Les Seigneurs sont des paris considerables contre les coqs du Roi, qui

<sup>(93.)</sup> Ibid. p. 13.

DESCRIPT. doivent néanmoins être toujours victorieux. Aussi cette maniere de flatter ap-TONQUIN. pauvrit-elle les Courtifans. BARON.

1685.

Ils prennent beaucoup de plaisir à la pêche; & la multitude de leurs rivieres & de leurs étangs leur en offrent continuellement l'occasion. A l'égard de la chasse, ils s'y exercent peu; parce qu'ils ont à peine une forêt qui convienne à cet amusement.

vel an.

Mais le principal de leurs passetems est la sète du nouvel an, qui arrive vers le 25 de Janvier, & qui est célebrée pendant l'espace de trente jours. C'est le tems auquel tous les plaisirs se rassemblent, foit en public, foit dans l'interieur des maisons. On éleve des theâtres au coin des rues. Les instrumens de musique retentissent de toutes parts. La gourmandife & la débauche font portées à l'excès. Il n'y a point de Tonquinien si miferable, qu'il ne se mette en état de traiter ses amis ; dût-il se réduire à mendier pendant toute l'année (94).

Superstition populaire.

C'est un usage établi, de ne pas sortir de sa maison le premier jour de cette fête, & de tenir les portes fermées, dans la crainte de voir ou de rencontrer quelque chose qui puisse être de mauvais augure pour le reste de l'année. Le second (94) Ibidem.

jour , chacun visite ses amis & rend ses Descript. devoirs aux Superieurs.

TONQUIN.

Quelques-uns comptent la nouvelle BARON. année depuis le 25 de leur derniere Lune, parce qu'alors le grand Sceau de l'Etat est mis dans une boëte pour un mois entier, pendant lequel l'action des Loix est suspendue, toures les Cours de Judicature sont fermées, les débiteurs ne peuvent être saisis, les petits crimes, tels que les querelles & les vols demeurent impunis, & la punition même des grands crimes est renvoyée à d'autres tems, avec la seule précaution d'arrêter les coupables. Mais la nouvelle année commence proprement, comme on l'a dit, vers le 25 de Janvier, & dure un mois suivant l'usage de la Chine (95).

L'Auteur fair remarquer, en concluant cet article, combien Tavernier se trompe dans la plupart de ses observations; sur-tout lorsqu'il représente les Tonquiniens comme un peuple laborieux & plein d'industrie, qui fait un utile emploi de son tems. C'est un éloge, dit-il, qu'on ne peut refuser toutà-fait aux femmes; mais les hommes font géneralement paresseux, & ne penseroient qu'à satisfaire leur gourmandise s'ils n'étoient forcés au travail.

Erreurs de

(y5) Ibid, p. 14.

TONQUIN. 1685.

C'est une autre erreur, dans Tavernier, de prétendre que les Tonquiniens BARON. se font un deshonneur d'avoit la tête découverte. Un Inferieur ne paroît jamais que la tête nue devant son Superieur; & ceux qui reçoivent quelque ordre du Roi, verbal ou par écrit, ne peuvent l'entendre ou le lire fans avoir commencé par ôter leur robe & leur bonnet. A' la verité, les criminels, qui font condamnés à la mort, ont la tête rafée, pour être reconnus facilement s'ils échappoient à leurs gardes; mais cette raison est fort differente de celle qu'apporte Tavernier. Il ne se trompe pas moins, lorfqu'il parle de criminels écartelés ou crucifiés. Ces supplices ne sont pas connus dans le pays (96).

# 6 I V.

# Sciences & Savans du Tonquin:

A L'exemple des Chinois, les Ton-quiniens estiment beaucoup le safont les qua-lités nécestaimes necessar-res pour les voir, parce que c'est leur unique voye du pour l'élever aux honneurs. Le fuccès de friences. Pays? leur application dépend, comme dans tous les pays du monde, des qualités naturelles de leur esprit, sur-tout de l'ex-

(96) Page 14.

cellence de leur mémoire, qui est de DESCRIPT, toutes les facultés la plus nécessaire pour Tonquis. l'espece de science à laquelle ils aspirent. BAROS. Elle consiste particulierement dans un grand nombre de caracteres Hieroglyphiques. De-là vient que parmi leurs Lettrés; il s'en trouve qui n'ont pris leurs dégrés qu'après quinze, vingt, ou trente ans d'étude, & que plusieurs étudient toute la vie sans y pouvoir parvepir. Aussi n'ont ils pas de terme fixe pour le cours de leurs études. Ils peuvent s'offrir à l'examen, aussi-tôt qu'ils se croyent capables de le foutenir. Le pays n'a pas d'écoles publiques. Chacun prend, pour ses enfans, le Précepteur qui lui convient (97).

Ils n'ont adopté, des sciences Chinoi- sciences du ses, que celle de la Morale, dont ils pui-

fent les principes dans la même fource, c'est-à-dire, dans les Livres de Confucius. Leur ignorance est extrême dans la Philosophie naturelle. Ils ne font pas plus verfés dans les Mathématiques & dans l'Astronomie. Leur Poësie est obscure. Leur Musique a peu d'harmonie. Enfin, l'Auteur ne s'attachant qu'à la verité, dans le jugement qu'il porte de son pays, admire que Tavernier ait pu prendre les Tonquiniens pour le peuple

(97) Page 15.

de l'Orient le plus versé dans toutes ces

connoissances (98). TONQUIN.

Lettrés.

Les Lettrés du Tonquin doivent pas-BARON. ser par divers degrés, comme ceux de 1685. Degrés des la Chine, pour arriver au terme de leur ambition. Ce n'est pas la noblesse ; car les honneurs meurent ici avec la personne qui les a possedés: mais toutes les dignités du Royaume sont la récompense du merite Litteraire. Le premier degré est celui de Singdo, qui revient à celui de Bachelier en Europe; le second, celui de Hung-Cong, qu'on peut com-parer à celui de Licencie; & le troisieme celui de Tuncy, qui donne proprement la qualité de Docteur. Entre les Docteurs, on choisit le plus habile, pour en faire le Chef ou le Président des Sciences, fous le titre de Trangivin. La corruption, la partialité, & toutes les passions, qui ont tant de part à tout ce qui se fait au Tonquin, cedent pour ce choix à l'amour de l'ordre & de la justice. On y apporte tant de soins & de précautions

Jujets (99). L'étude don. La différence n'est point assez remar-ne toujours quable entre les Elections de la Chine de l'esperan-& celles du Tonquin, pour meriter le

qu'il tombe toujours sur les plus dignes

détail que l'Auteur leur donne dans fon DESCRIPT. récit. Il sussira d'observer que d'être reietté dans un examen, n'est pas une rai- BARON. son pour ne plus se presenter dans les autres; & qu'on peut esperer, jusqu'à la fin de sa vie, d'acquerir à force d'étude ce qu'on n'a point obtenu par les premiers efforts. Ajoutons qu'il y a quantité d'offices inferieurs, tels que ceux de Sécretaires des Provinces & des Mandarins, qui demandent moins une bouche éloquente qu'une bonne plume (1).

Tavernier a pris dans fon imagination l'habileté qu'il attribue aux Tonquiniens, pour les feux d'arrifices & pour les machines. L'éloge qu'il fait de leur industrie est un vol qu'il fait aux Chinois, dont ils imitent fort imparfaitement l'exemple. Ils ne réussissent pas mieux dans la Médecine, quoiqu'ils en étudient les principes dans les Livres Chinois, qui leur apprennent à connoître & à préparer les simples, les drogues & les racines. La confusion de leurs idées ne permet gueres de se sier à leurs raisonnemens. L'experience est la plus sûre de leurs regles : mais comme elle ne leur donne pas la connoissance de l'anatomie & de tout ce qui entre dans la composition du corps humain, ils attribuent

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 17.

DESCRIPT OU TONQUIN. BARON

toutes les maladies au fang; & l'application de leurs remedes ne suppose jamais aucune difference dans la constitution du corps. Tavernier a cru parler des Médecins Chinois-lorsqu'il releve l'habileté de ceux du Tonquin à juger

des maladies par le poulx (2).

Maladier &

La peste, la gravelle & la goutte sont des maux peu connus dans ces contrées. Les maladies les plus communes au Tonquin, font la fievre, la dyssenterie, la jaunisse, la perite verole, &c. pour lesquelles on employe differens sumples, & sur-tout la diete & l'abstinence. La saignée s'y pratique rarement, & la méthode du pays ne ressemble point à celle de l'Europe. C'est du front que les Tonquiniens se font tirer du sang, avec un os de poisson, dont la forme a quelque ressemblance avec la flamme des Maréchaux Européens. On l'applique sur la veine; on la frappe du doigt, & le fang rejaillit aussi-tôt. Mais leur grand reméde est le feu, dans la plupart des maladies. La matiere dont ils se servent pour cette operation est une feuille d'arbre, bien sechée, qu'ils battent dans un martier, & qu'ils humectent ensuite a rec un peu d'encre de la Chine. Ils la divisent en plusieurs parties, de la gran-(1) Ibid. page 18.

deur d'un liard, qu'ils appliquent en Descrier. differens endroits du corps. Ils y mettent le feu avec un petit papier allumé, BARON. & le malade a besoin d'une patience extrême pour resister à la douleur (3). Mais quoique l'Auteur ait vû pratiquer continuellement cette méthode, & qu'il en ait entendu louer les effets, il n'en a jamais verifié la vertu par sa propre experience. L'usage des ventouses n'est pas ici moins commun, & s'exerce à-peuprès comme en Europe; mais on se sert

de calebasses, au lieu de verres. Les Tonquiniens entendent si peu la Chirurgie, que pour les diflocations &

les fractures des os, ils n'employent que certaines herbes, dont l'Auteur vante l'effet. Ils ont un autre reméde, qui confifte à réduire en poudre les os crus d'une poule, dont ils font une pâte, qu'ils appliquent sur la partie affectée, & qui passe pour un souverain spécifique. Leurs enfans sont sujets à des obstructions dangereuses, qui arrêtent toutes les évacuations naturelles. Leur remede pour cette maladie est un cataplasme, composé de Coakroch & d'oignons rôtis, qu'on applique sur le nombril, & qui a fouvent un prompt fuccès (4). Ils pren-

TONQUIN.

<sup>(:)</sup> Ibidem. (4) Page 18.

Tome XXXIII.

nent, pour d'autres maladies, des coquillages de mer réduits en poudre, sur-BARON. tout des écailles de crabbes, qu'ils croyent converties en pierres par la chaleur du Soleil, & qu'ils avallent en po-

Thé du Tonquin.

tion (5). Les Grands ont l'usage du thé, mais sans y attacher beaucoup de vertu. Ils employent particulierement un thé du pays, qu'ils appellent Chia-Bang, & qui n'est composé que de feuilles. Mais ils en ont un autre, nommé Chiaway, qui ne confiste que dans les bourgeons & les fleurs d'un certain arbre, qu'ils font bouillir, après les avoir fait secher & rotir, & qui forme une liqueur fort agréable. Elle se boit chaude; moins pour l'utilité que pour le plaisir. L'Auteur accuse ici Tavernier d'une erreur grossiere, lorsqu'il donne la préserence au thé du Japon sur celui de la Chine. Qu'on en juge, dit-il, par la difference du prix, qui est de trente pour cent (6).

(5) Ibid. (6) Ibidem.



DESCRIPT. DΩ TONQUIN. Baron. 1685.

Gouvernement , Loix & Politique du Tonquin.

Lest certain que les Tonquiniens ont Remarques été de tous tems une nation differen- des Tonquite de celle des Chinois, qui les appellent nons. Mansos, ou Barbares, & leur pays Gannam, parce qu'il est situé au Sud de la Chine, & que les Habitans ont beaucoup de ressemblance avec les autres Indiens, dans leurs alimens, dans l'usage de colorer leurs dents & d'aller pieds nuds, & dans la forme de leur gros orteil droit, qui s'écarte beaucoup des autres doigts du pied (7). Mais il ne faut point esperer d'éclaircissemens sur la maniere dont ce pays étoit gouverné, avant qu'il devînt une Province de la Chine, parce que les Habitans n'ayant alors aucuns caracteres d'écriture, ils n'ont pu conserver d'anciennes Histoires; & que celles qu'ils ont composées depuis, ne peuvent passer que pour autant de fictions & de fables.

· Ils prétendent que l'usage des carac-teres Chinois sut introduit dans leur Nation, avant le regne de Ding, un de

TONQUIN. BARON. Leur antiquité.

leurs premiers Rois, qui suivant le calcul de leurs meilleurs Historiens, vivoit il y a plus de deux mille ans. En admettant cette Chronologie, l'Auteur conclut que le Tonquin avoit été déja conquis par les Chinois, ou qu'il s'étoit soumis volontairement à leur Empire, parce qu'il n'est pas vraisemblable que les caracteres & une partie des Loix & des usages de la Chine, eussent pû s'y introduire tout d'un coup, avec l'étendue que les mêmes Auteurs leur donnent fous ce regne. D'ailleurs, son raisonnement s'accorde, dit-il, avec les Chroniques Chinoises, qui représentent la Chine, vers le même tems, dans un grand état de splendeur, & qui étendent ses limites jusqu'à Siam. Il n'y a point d'apparence que le Tonquin eût évité le joug; non seulement, parceque sa situation l'exposoit aux premiers efforts des Conquerans, mais encore plus parce que ce fut immédiatement après leurs conquêtes qu'il fur incorporé à leur Empire (8).

Diverses recet Esat.

Cependant il se peut que les Chinois volutions de n'en ayent pas conservé long-tems la possession, après l'avoir soumis, & que l'ayant peut-être abandonné aux invasions des Tartares, Ding soit monté sur

(8) Ibid. p. 19.

le Thrône après leur départ. C'est l'opi- DESERIFF. nion de quelques Historiens du Tonquin, qui lui font usurper la dignité BARON. Royale avec l'assistance d'un grand nombre de vagabonds. Ils s'accordent peu fur les circonstances de son usurpation; mais ils racontent, avec assez de conformité, que le Roi Ding ne fut pas long-tems en possession de la Couronne sans exciter des mécontentemens & des plaintes, qui furent suivies d'une révolte ouverte, dans laquelle il fut massacré. Cet évenement produifit des guerres civiles, qui durerent long-tems. Enfin la Nation, lasse de se déchirer par ses propres mains, choisit pour Chef un puissant Prince du pays, nommé Ledayhang, & lui abandonna le gouvernement avec le titre de Roi.

Ce fut sous son regne que les Chinois rentrerent dans le Tonquin. On ne trouwe point leurs motifs expliqués dans l'Histoire; mais d'autres évenemens font juger que cette guerre avoit commencé par la révolte de quelques Chidois, qui avoient cherché un azyle dans le pays. Les Tonquiniens, ayant embrassé leur querelle, la foutinrent long-tems, & remporterent l'avantage dans plusieurs batailles. Leur Roi Ledayhang étant mort, apparemment les armes à la main, DESCRIPT.
DU
TONQUIN.
BARON.
1685.

ils lui donnerent pour Successeur Libalvie, Prince d'une valeur égale à la poliique, qui continua de se défendre avec le même succès. Il vainquir les Chinois dans six ou sept batailles; il rétablir lapaix & l'abondance dans ses Etats; & pendant le çours d'un regne fortheureux, il bâtit ce vaste & magnisque Palais de marbre, dont on a représenté les som-

ptueux debris (9).

Après sa mort, les Historiens du Tonquin font la peinture d'une succession tranquille, dans sa posterité, pendant cinq ou six génerations. Mais le dernier Prince de son sang ayant laissé une fille, qui se donna un maître en épousant un puissant Seigneur de la famille de Tran, cette Princesse & le Roi son mari furent attaqués par un autre Grand du Royaume, nommé Ho, qui les vainquit dans \*une bataille, & qui s'empara du Thrône, après leur avoir ôté la vie. Il ne jouis pas long-tems de son crime. La violence de son gouvernement irrita ses Sujets. Ils appellerent les Chinois à leur secours; & la mort du Tyran, qu'ils tuerent dans une bataille, ne laissa rien manquer à leur vengeance; mais elle leur couta la liberté. Les Chinois, en vrais auxiliaires, suivant les termes de l'Auteur, se

<sup>(9)</sup> Voyez ci-deffus, Paragr, I.

faisirent du Royaume, pour prix de leurs DESCRIPT. services & de leur victoire (10).

TONQUIN. 1485.

On vit alors changer la forme de l'ad- BARONA ministration. Les Tonquiniens reçurent un Géneral ou un Vice-roi, qui les afsujettit à la plupart des Loix Chinoises. Une longue tranquillité fervit à confirmer cette innovation. Cependant le fouvenir de l'ancienne liberté, réveillé par quand l'infolence du Vainqueur, fit naître dans Tonquipieus toute la Nation le desir de se délivrer la liberté. du joug. Elle prit les armes, sous la conduite d'un vaillant Capitaine nommé Li. Elle tailla les Chinois en pieces, sans épargner le Vice-roi, qui se nommoir Luetang. La fortune ayant continué de se déclarer pour elle dans plusieurs batailles, tant de revers & les guerres civiles qui défolerent alors la Chine, porterent l'Empereur Humveon à recevoir des propositions de paix. Il retira ses

troupes, à certaines conditions, qui n'ont pas cesse, depuis quatre cens cinquante ans, d'être exécutées fidelement. Elles obligent les Tonquiniens, d'en-

rendre hommage à l'Empereur pour leur Royaume & leur liberté, qu'ils recon-

A quelles voyer, de trois en trois ans, à Pekin, conditions.

Capitale de l'Empire Chinois, un préfent qui porte le nom de Tribut, & de

(10) Page 20.

noissent tenir de sa bonté & de sa clé-

mence (11). TONQUIN. BARON. 1685.

Entre les richesses & les raretés qui composent le présent, ils doivent porter des statues d'or & d'argent, en forme de Criminels qui demandent grace; pour marquer qu'ils s'attribuent cette qualité à l'égard des Chinois, depuis qu'ils ont massacré un Vice-roi de cette Nation. Les Rois du Tonquin reçoivent aussi leur sceau des Empereurs de la Chine, comme une marque de leur dépendance. Piere poli-D'un autre côté, les Chinois reçoivent

percurs Chi-Bois.

vique des Em-leurs Ambassadeurs avec beaucoup de pompe & de magnificence; moins par affection, suivant la remarque de Baron, que pour donner une haute idée de leur propre grandeur, en relevant celle de leurs Vassaux. Au contraire, dans les Ambassades qu'ils envoyent quelquefois au Tonquin, s'ils font éclater la majesté de leur Empire par l'appareil extraordinaire du Cortege, le Ministre Impérial porte la fierté jusqu'à dédaigner de rendre visite au Roi, & de le voir dans tout autre lieu que la maison qu'il occupe à Cacho (12).

Li trouva, dans les Tonquiniens, tou-

<sup>(11)</sup> Ibidem. p. 10 (12) L'Auteur vit une de ees Ambaffades à Cache m 1683.

te la reconnoissance qu'ils devoient à ces DESCRIPT. importans services. Ils le reconnurent pour leur Roi; & ses descendans lui suc- BARON. céderent sans interruption pendant l'espace de deux siecles. Mais, au milieu de lutions cette prosperité, un Pêcheur, nommé le conduifeme Mack, né dans le village de Batsha, qui à la forme est à l'embouchure de la riviere où les presente de Vaisseaux de l'Europe abordent au Ton-nement. quin, si ambitieux & si rusé qu'il s'étoit élevé par degrés à la dignité de Mandarin, ne mit pas d'autres bornes à ses desirs que le rang suprême, & s'éleva effectivement julqu'au thrône. Il employa moins la force que l'adresse. Cependant, après son usurpation, il se hâta de fortifier Batsha & plusieurs autres places, pour se mettre en état de resister à de puissans ennemis entre lesquels il redoutoit particulierement Hoaving, Prince ou Mandarin de la Province de Tingwa. Hoaving avoit marié sa fille à Tring, homme d'une force & d'une valeur singulieres, qui avoit exercé anciennement le métier de voleur. Il lui avoit donné le commandement de ses forces ; son frere venant à mourir, il le nomma Tuteur de son fils unique, qu'il l'aissoit à l'âge de quatorze ou quinze ans. Tring, maître de toutes les forces de son beau-frere, déclara ouvertement la guerre à Mack,

& le vainquit. Cet usurpateur réduit à

DESCRIPT.
DU
TONQUIN.
BARON.
1685.

la fuite, prit le parti de se retirer dans le Pays de Cabang, qui touche à la Chine; tandis que le Vainqueur, entrant dans Cacho, après avoit fait démolir les fortifications de fon ennemi, fit publier que l'héritier de Li pouvoit paroître, & qu'il n'avoit pris les armes que pour le rétablir sur le thrône de ses Ancêtres. On amena, sur la foi de ses promesses, un jeune Prince de la Maison de Li, qu'il reconnut en effet pour son Souverain. Mais il se reserva le titre de Chova, qui fignifie Géneral de toutes les forces du Royaume. Le jeune Hoaving, fon pupille & fon beau-frere, souffrit impatiemment que les forces de fon pere fussent employées au service d'autrui. Il refusa de prêter l'hommage au nouveau Roi; ce qui devint l'occafion d'une guerre civile & d'une infinité de nouveaux malheurs pour le peuple. Cependant ce jeune Prince se trouvant trop foible pour refister à Tring, & pour se croire en sureté dans la Province de Tingwa, passa dans la Cochinchine, où il se fit proclamer, par ses troupes, Géneral du Tonquin, sous le même titre que son beau-frere. Ils continuerent tous deux une guerre qui dura toute leur vie ; & leur haine étant passée à leurs

descendans, comme leur titre & leurs Descript. prétentions, il y a plus de deux cens DU TONQUIN. vingt ans que le Royaume demeure di- BARON. visé entre deux Lieurenans géneraux, qui font profession de reconnoître l'autorité du Roi, mais qui se traitent en ennemis mortels, & qui ne cessent pas de se faire la guerre (13).

Le dessein de Tring, en rétablissant Forme pré-sente du Gou-l'héritier de Li dans la dignité de ses An-vernement. cêtres, avoit moins été de rendre justice à ses droits, que d'assurer sa propre fortune," sans se charger de l'odieuse qualité d'usurpateur. Aussi ne lui laissa t-il que le nom de Roi, dont il se reserva toute l'autorité. Cette forme de Gouvernement est demeurée si bien établie, que depuis ce tems-là toutes les prérogatives du ponvoir fouverain ont residé dans le Chova. C'est lui qui fait la guerre & la paix, qui porte les loix ou qui les abroge, qui pardonne ou qui condamne les criminels, qui crée ou qui dépose les Officiers civils & militaires, qui impose les taxes, en un mot qui jouit de l'exercice de la Royauté. Les Le Roi du Européens ne font pas même difficulté que l'ombre de lui donner le nom de Roi; & pour de la Royaumettre quelque diftinction entre les te.

(13) Pages 20 & 21. L'Auteur n'explique pas mieux se qui regarde l'établissement de Hoaving."

DESCRIPT. rangs, ils donnent aux successeurs de Li TONQUIN. 1685.

la qualité d'Empereurs. Ces foibles Prin-ARON. ces, qui portent dans le Pays le titre de Bova, passent leur vie dans l'enceinte du Palais, environnés des Espions du Chova. L'usage ne leur permet de sortir qu'une ou deux fois l'année, pour quelques Fê-tes folemnelles, qui regardent moins l'Etat que la Religion. Leur pouvoir se réduit à confirmer les decrets du Chova, par de simples formalités. Ils les signent, ils y mettent leur sceau; mais il y ausoit peu de sureté pour eux à les contredire; & quoiqu'ils soient respectés du Peuple, c'est au Chova qu'on paye les tributs & qu'on rend les devoirs de l'abéissance.

> Ainfi la dignité de Géneral est devenue héreditaire au Tonquin comme la Couronne. L'aîné des fils succéde à son Pere. Cependant l'ambition a souvent fait naître des querelles fort animées entre les freres, & l'Etat s'en est ressenti par de longues guerres: ce qui fait dire, comme en proverbe, " que la mort de mil-» le Boyas n'est pas si dangereuse pour » le Tonquin que celle d'un feul Cho-" va (14).

Ce Royaume est proprement divisé en Tonquin en fix Provinces, fans y comprendte le Pays de Cabang, & une petite partie du DESCRIPT. Royaume de Bowes, qui est demeurée au pouvoir des Tonquiniens après avoir BARON été conquise par leurs armes. Cinq des fix Provinces, ont leurs Gouverneurs particuliers; mais celle de Giang, qui fait la sixieme, & qui touche aux frontieres de la Cochinchine, est gouvernée par les descendans d'Hoaving (15), avec le titre de Chova ou de Lieutenant géneral, & un pouvoir presqu'absolu. Ils entretiennent un corps de milice, que l'Auteur fait monter à quarante mille hom-

TONQUIN. 1685.

mes. Les Gouverneurs de Province ont pour Administre fecond Officier un Mandarin Lettré, qui tion civile. partage les soins de l'administration civile, & qui veille au maintien des loix. Chaque Province a plusieurs Tribunaux de Justice, dont l'un est indépendant de l'autorité du Gouverneur, & ressortit immédiatement au Tribunal Souverain de Cacho. La connoissance des affaires criminelles appartient uniquement au Gouverneur. Il punit sur le champ toutes les offenses legeres; mais sa Sentence, pour celles qui meritent la mort, est envoyée au Chova, qui doit la confirmer.

(15) C'est du moins ce qu'ou peut conclure dn récit de l'Auteur , car il ne le dit pas précisement.

Descript.
DU
TONQUIN.
BARON.
1686.

BARON. 1686. Differens Tribunaux pour les differens cri-

Les affaires ou les querelles des Grands font jugées dans la Capitale, par divers Tribunaux, qui tirent leur nom & leur dignité de leurs differentes fonctions. Ainsi l'un juge des crimes d'Etat; l'autre, des meurtres: un autre, des differens qui s'élevent pour les Terres; un autre de ceux qui regardent les maifons, &c. Quoique les loix Chinoisesayent été reçues par les Tonquiniens, & qu'elles composent le droit du Pays, ils ont quantité d'Edits & de Constitutions particulieres, anciennes & modernes, qui ont encore plus de force, & qui font redigées en plusieurs livres. L'Auteur observe même que dans plusieurs des loix qui leur font propres, on reconnoît plus de justice & d'honnêteté naturelle que dans celles de la Chine. Telle est celle qui défend l'exposition des enfans, quelque difformes qu'ils puissent être : tandis qu'à la Chine cet usage barbare est non seulement toleré, mais même ordonné par une ancienne loi. D'unautre côté, quelque sagesse & quelque fond d'humanité qu'on foit obligé de reconnoître dans les anciennes Constitutions du Tonquin, il s'est glissé une si étrange corruption dans tous les Tribunaux de Justice, qu'il y a peu de erimes dont on ne soir sûr de se fai-

re absoudre à prix d'argent ( 16 ). . Si l'on a compris que le Chova, ou le Géneral, doit être regardé comme l'a- BARON. me de l'Etat, on ne sera point étonné que l'Auteur ne s'attache qu'à lui, com-

DESCRIPT. 1685.

me s'il jugeoit l'Empereur, ou le Bova, indigne de l'attention de ses Lecteurs. Le Géneral present est le quatrieme Caractere du

descendant de Tring en ligne directe. Il Chova est âgé de cinquante trois ans, & versé dans toutes les ruses de la politique, mais d'une constitution foible. Il succéda en 1682, à son pere, avec lequel il avoit exercé l'administration pendant plusieurs années. De trois fils & d'autant de filles, qu'il avoit eus de diverses concubines, il ne lui reste que le second de ses fils, qui après avoir perdu quelque tems l'esprit l'a retrouvé heureusement, & porte le ritre de Chura ou de jeune Géneral, suivant l'usage établi pour l'aîné de la Maison. Cet héritier présomptif de la premiere dignité du Tonquin a fa Cour léparée, & presqu'aussi brillante que celle de son pere. Il a ses Mandarins & ses Officiers, avec les mêmes titres, & cette seule difference, qu'ils cedent le pas à ceux du Chova. Mais lorsqu'il succede à son pere, ils prennent la place des autres, à l'exception de quelques uns (16) Pages 25, premiere & feconde colomnes.

BARON. plois.

DESCRIPT. des plus anciens, que leur sagesse & leur experience fait conferver dans leurs em-

Son mariage

Si le Géneral se marie, ce qui n'arrive à ses Concu-gueres que dans les dernieres années de fa vie, & lorsqu'il n'a plus d'esperance d'avoir des enfans de la personne qu'il - épouse, cette femme, qui est toujours d'extraction Royale, prend le nom de Mere du pays. Son rang est superieur à toutes les Concubines, dont il entretient, dès sa premiere jeunesse, un nombre illimité, qu'on a vu quelquefois monter jusqu'à cinq cens. C'est moins à la beauté que les Seigneurs Tonquiniens s'arrachent dans le choix des femmes qu'aux talens pour la danse, le chant, les instrumens de musique, & pour tout ce qui peut servir à l'amusement. Celle qui donne le premier fils au Chova reçoit des honneurs distingués. Cependant ils n'approchent point de la distinction avec laquelle sa derniere femme est traitée. Les autres Concubines, qui ont des enfans de lui, prennent le nom de Dueba, qui signifie excellente femme. Tous les enfans mâles, à l'exception de l'aîné, portent celui de Ducong, ou d'excellent homme; & les filles celui de Batua , qui revient au titre Européen de Princesse.

Il ne manque rien , du côté de la dif-

tinction & de l'opulence, à tous les en- DESCRIPT. fans du Chova; mais ses freres & ses fœurs font réduits au revenu qu'il veut BARON. leur accorder, & qui diminue dans leurs familles à proportion qu'ils s'éloignent de la fource commune de leur fang. Au cinquieme & sixieme degré, ils cessent de recevoir les pensions dont ils avoient

joui jusqu'alors.

Le Géneral present a quantité de freres & de sœurs, qu'il traite avec peu de génerolité, sans autre raison qu'un naturel foupçonneux, qui augmente par le mauvais état de sa santé. La plupart de ses Prédécesseurs admettoient au contraire leurs freres & leurs oncles au foin des affaires publiques, leur confioient d'importans emplois, & les revêtoient des titres les plus honorables. On ne connoît qu'un exemple de cruauté dans cette famille. L'Auteur Pattribue à son dernier chef, qui fit mourir de sang froid le Prince Chekening son frere. Il croit devoir le récit de cet évenement à l'honneur de sa Patrie, pour faire connoître que les grandes vertus n'y font pas étrangeres. Chekening, second frere du Géneral, s'étoit fait une si grande réputation de bonté, de justice & de valeur, qu'il étoit devenu comme l'Idole de la Nation. Il commandoit les armées du

DISCRIPT. Tonquin, & la fortune ayant toujours fecondé fa prudence & son courage, il BAKON, étoit regardé comme le plus ferme ap-1685, pui de l'Etat. Son frere en conçut tant

étoit regardé comme le plus ferme appui de l'Etat. Son frere en concut tant de jalousie, que n'ayant pû dissimuler cette noire pattion, il lui ôta fon emploi , & le réduisit à la vie privée , dans la Capitale. Mais le merite de Chekening n'en reçut qu'un nouveau lustre, par l'exercice de mille autres qualités qu'il n'avoit pas eu l'occasion d'employet dans le metier des armes; sa modestie même en augmentoit l'éclat. Pour guerir les soupçons de son frere, il prit plaisir à publier qu'il devoir la génerosité de ses sentimens & le succès de ses armes aux conseils de sa femme. Une conduite si douce & si noble, joint à la parience avec laquelle il avoit foutenu fa difgrace, fit renaître la tendresse fraternelle dans le cœur du Chova. Chekening fut tétabli dans sa dignité, à l'occasion d'une guerre contre la Cochinchine. Il vainquit les ennemis de l'Etat. Il fit une paix glorieuse. Ses nouveaux exploits l'ayant rendu plus cher que jamais à la Nation, l'armée & le Peuple s'accorderent à lui donner le titre d'Eclair du Tonquin. Le Chova seul trouva un sujet de crainte & de haine dans ce témoignage de la reconnoissance publique. Il rappella son





frère à Cacho. Ce Prince fut averti du DESCRIFT traitement qu'on lui préparoit; mais ne TONQUIN. mettant rien en balance avec son devoir, BARON. il fe hâta d'obéir. La récompense qu'il reçut de ses services, en arrivant à la Capitale, fut d'être chargé de chaînes & précipité dans une noire prison. Tel fut son fort pendant plusieurs années. Enfin quelques mécontens ayant paru disposés à prendre ses interêts, la jalousie du Chova se reveilla si furieusement, qu'il le sit empoisonner. On ignore, ajoute l'Auteur, quels furent ses derniers discours; mais on ne peut douter que jusqu'au dernier foupir la vertu n'ait gouverné ses sentimens: car " en recevant le poison " qui devoit lui ôter la vie, il se tourna " vers le Palais, il marqua sa résignation " par les témoignages de respect qui sont , en usage au Tonquin : il avalla cons-" tamment la liqueur fatale; & quelques " heures après, il expira sans aucune mar-" que d'impatience & de regret (17).

On a remarqué que le tems des vifites, entre les Tonquiniens, est la premiere les Scigneurs heure du jour. Tous les Seigneur, les du Tonquin, Mandarins, & les Officiers civils & mi- au Chova. litaires, se rendent alors au Palais, pour

faire leur Cour au Chova; mais l'empereur ou le Bova, ne reçoit leurs compli-

(17) Pages 25 & 26.

1685.

TONOUIN. 1685.

DESCRIPT. mens que le premier & le quinzieme jour de la Lune. Ils paroissent devant lui en robbes bleues, avec des bonnets de cotton de leurs propres Manufactures.

Le Chova reçoit ses Courtisans avec beaucoup de pompe. Ses Gardes, qui sont en grand nombre, occupent la Cour du Palais. Quantité d'Eunuques, dispersés dans les appartemens, reçoivent les demandes des Mandarins, & leur portent ses ordres. Les Requêtes des plus puissans, sont presentées à genoux. C'est un spectacle digne de la curiosité des Etrangers, que cette multitude de Seigneurs, qui s'efforcent de s'attirer les regards de seur Maître, & de se faire distinguer par leurs respects & leurs humiliations. " Tout se passe non seulement avec de-» cence, mais avec un air de majesté qui " impose. Les salutations se sont à la ma-" niere des Chinois. Il n'y a de choquant " pour les Européens dans les usages " de cette Cour, que la Loi servile qui " oblige les Grands d'avoir les pieds " nuds (18). Ils sont traités d'aisseurs " avec bonté. « La plus grande punition, pour leurs offenses, est une amende ou le bannissement. Il n'y a que le crime de tra-hison qui les expose au dernier supplice. L'audience finit à huit heures. Il ne

Eunuques,& leur emplei.

(18) Page 27.

reste avec le Chova que les Capitaines DESCRIPT. de ses Gardes, & ses Officiers domestiques, dont la plûpart sont Eunuques; du BARON. moins ceux qui entrent dans l'intérieur du Palais & dans les appartemens des femmes. Leur nombre est de quatre ou cinq cens, la plupatt fort jeunes, mais si fiers & si imperieux, qu'ils sont detestés de toute la Nation. Cependant ils ont toute la confiance du Chova, dans les affaires du Gouvernement comme dans ses occupations domestiques. Après avoir fervi fept ou huit ans au Palais, ils s'élevent par degrés à l'administration & aux principales dignités du Royaume, tandis que les Lettrés mêmes sont souvent negligés (19). Mais l'Auteur observe que l'estime a moins de part à leur faveur que l'interêt. Lorsqu'ils meurent, les richesses qu'ils ont accumulées par toutes sortes d'injustices & de bassesses, reviennent au Chova; & leurs parens, qui n'ont contribué à leur grandeur qu'en leur ôtant la qualité d'hommes, n'obtiennent de leur succession que ce qu'il veut bien leur accorder (20),

TONQUIN.

Cependant la vérité oblige l'Auteur Eunuque de reconnoître qu'il s'est trouvé entre distingué. ces Eunuques, des Ministres & des Ossi-

<sup>(19)</sup> Ibidem.

<sup>(10)</sup> Ibidem.

DESCRIPT. ciers d'un merite extraordinaire; tels; TONQUIN. BARON. 1685.

dit-il, qu'Ong-ja-tu-lea, Ong-ja-ta-fobay, & Ong-ja-ho-fa-tack, qui ont fait l'honneur & les delices du Tonquin. Mais il ajoute qu'ils avoient perdu la virilité par divers accidens (21), & que la qualité d'Eunuque, loin de passer alors pour un opprobre, est regardée comme le présage du merite & de l'élevation. Le seul de cette espece que l'Auteur ait connu, étoit Gouverneur de la Province de Hein, qui est la plus considerable du Royaume, Grand-Amiral, & Ministre des affaires étrangeres. C'étoit un grand Histoire Capitaine, un sage Gouverneur & un

remarquable Juge incorruptible. Ong-ja-tu-lea, qu'on que.

vient de nommer, ne fut pas moins fameux par l'origine de sa fortune & par sa malheureuse fin, que par l'excellence de son esprit & de ses qualités naturelles. Le Chova, qui gouvernoit alors, ayant befoin d'un Ministre habile pour le soulager dans l'administration, se crut inspiré en songe de prendre le premier homme qui se presenteroit à lui le jour suivant : & par le même jeu de son imagination, il se persuada qu'il avoit vû la figure de celui qu'il devoit rencontrer. S'étant reveillé plein de ces idées, il fut extrê-

(21) Par la morfure d'un chien ou d'un cochon, die l'Auteur.

mement surpris de trouver dans le premier homme, que ses affaires amenerent au Palais, une parfaite ressemblance avec Tonquin. celui dont sa memoire lui representoit l'image. Il le fit approcher de sa personne, avec aussi peu de defiance que s'il l'eût connu depuis long rems; & dans un long entretien qu'il eut avec lui, il lui trouva tant d'esprit & de lumieres, qu'il ne balança point à le revêtir d'une autorité presqu'égale à la sienne. Le tems lui apporta de nouvelles raisons de s'applaudir de son choix : mais ses bienfaits excessifs & le partage indiscret de son pouvoir firent oublier à son favori les bornes d'une juste ambition. C'est du moins ce que l'Auteur aime mieux se persuader, que d'accuser le Chova d'un excès d'inhumanité, qui n'auroit eu pour fondement que sa jalousie. Sous pretexte d'une conspiration, vraye ou feinte, le malheureux Ministre fut condamné à perdre la vie par le plus horrible de tous les tourmens. Il fut dechiré par quatre chevaux. Tous ses membres furent hachés en pieces, brûlés dans cet état, & les cendres jettés dans la riviere (22).

Au commencement de chaque année, Sages précautous les Mandarins & les Officiers mili- la trahison. taires renouvellent au Chova leur ser-

BAROM.

(21) Ibid. p. 28,

TONOUIN.

ment de fidelité. Ils reçoivent ensuite le même ferment de leurs femmes, de leurs BARON, enfans, de leurs domestiques, & de tous ceux qui sont dans leur dependance. Celui qui decouvre quelque trahifon reçoir une recompense proportionnée, quoique fort inférieure à l'exageration de Tavernier (23).

Troupes.

Il se fair tous les ans, une revûe génerale des forces du Royaume, dans laquelle on a beaucoup d'égard à la taille des soldats. Ceux de la plus haute sont reservés pour la garde du Chova. On dispense de cetre revûe ceux qui ont quelque degré de litterature ou quelque metier. Les châtimens ne sont jamais cruels; & l'Auteur assure, en géneral, que les Tonquiniens n'ont pas l'humeur sanguinaire. L'usage est d'etrangler les criminels du sang royal. On coupe la tête aux autres. (24).

Chova.

La demeure, ou la Cour du Chova, est toujours à Cacho, dans un Palais fort spacieux & fermé de murs, qui forme presque le centre de la ville. Il est environné d'un grand nombre de petites Maisons, pour le logement des soldats. Mais les édifices intérieurs ont deux étages, avec des ouvertures qui servent au

(24) Page 28.

passage

<sup>(23)</sup> Ibidem. deuxieme Colone.

passage de l'air. Les portes en sont hau- DESCRIPT. tes & majestueuses. On voit, dans les appartemens du Chova & dans ceux de BARON. ses femmes, tout ce qu'une longue suite d'années peut avoir rassemblé de richesses. L'or y éclate de toutes parts sur les ouvrages de sculpture & du plus beau Lacque. La premiere Cour offre les Ecuries des meilleurs chevaux & des plus gros élephans. Derriere le Palais, on trouve des Jardins, ornées d'allées, de bosquers, d'étangs, & de tout ce qui peut servir à l'amusement d'un Prince, qui s'éloigne rarement de sa demeure. Tavernier s'épuise dans la description des Fêtes qui se font au Couronnement de l'Empereur (25). Mais l'Auteur les mendde l'Em-traite de fables, qui n'ont pas même de fondement. Les seules céremonies qui sont alors en usage, consistent dans un grand nombre de presens qu'on apporte Cour, & dans les salutions Chinoises, auxquelles les Tonquiniens donnent le nom de Sombey. Ils célebrent l'anniversaire de la naissance de ce Mo-

TONQUIN. 1685,

(25). Le treizieme chapitre de ce Voyageur n'est, fuivant les termes de Baron, qu'une seule erreur, fans aucun mélange de verité. Il le raille sur - tout de faine depenser à l'Empereur , pour ce seul jour un million de Panes d'or , qui montent en argent à cent cinquante millions d'écus. Cette somme , dit-il , furpasse toutes les richesses du Royaume, p. 29.

Tome XXXIII.

DESCRIPT, narque avec plus de magnificence, & l'Auteur en donne une raison fort sim-TONQUIN. ple : c'est que le deuil , pour son Prede-BARON. cesseur, s'observant avec beauçoup de 1685. rigueur, ils remettent à la Fête annuelle toutes les marques de joie qu'ils n'ont pû faire éclater au Couronnement. Mais pour expliquer avec un peu d'indulgence tant d'erreurs qu'il ne cesse pas de reprocher à Tavernier, il ajoute que ce Voyageur, confondant les Pays & les Cours, applique ici au Tonquin ce qui appartient réellement au Royaume de

Siam (26). Succession A l'égar

A l'égard de la Succession au thrône, l'Empereur ignore même souvent lequel de ses fils doit lui succeder, lorsqu'il en a plus d'un; & s'il n'en a qu'un, il n'est pas plus certain de lui laisser sa Couronne, parceque cette disposition depend du Chova, qui n'étant borné par l'usage qu'à faire regner un Prince fang imperial, favorise celui qui convient le mieux à ses desseins.

céremonies Le Tonquin a diverses ceremonies, empruntées de la Chine, qui donnent de la Chine.

à l'Empereur les seules occasions qu'il ait de se montrer au Peuple. Telle est celle de la bénediction des terres, que le Prince solemnise après beaucoup de

(16) Page 30. Il releve quantité d'autres fautes.

jeûnes & de prieres, & dans laquelle il laboure la terre comme l'Empereur de la Chine, pour mettre l'agriculture en BARO honneur. Cette Fête se nomme le Canja. Celle qui se nomme Thecky-da, & dont le but est de purger les Etats du Tonquin de tous les esprits dangereux, ne se celebre pas avec moins de pompe & de formalité. Mais comme toute la milice est en droit d'y assister, la critique du Chova l'a rerranchée du nombre de celles que l'Empereur honore de sa presence, dans la crainte que ce Prince ne prenne un jour occasion de quelque mécontentement des Troupes, pour retablir l'ancienne autorité de sa famille (27).

#### . 5 V I.

# Funerailles du Tonquin.

HORREUR de la mort, plus vive Doctoine des au Tonquin que dans tout autre Tonquiniens Pays du monde, a produit dans l'esprit sur la mort, des Habitans quantité de notions superstitieuses, dont les Grands ne sont pas plus exempts que le Peuple. Ils croyent que les enfans, dans le sein maternel, ne sont animés que par les esprits des Enfans qui sont morts avant que d'être (27) Page 32.

Oii

Descript DU Tonquin. Baron parvenus à la maturité de la railon; & que les ames des pus les autres hommes deviennent autant de genies, capables de faire du bien ou du mal; qu'elles feroient toujours errantes, & fujettes à toutes fortes de beloins, fi le fecours de leur famille ne les aidoit à fublitet, ou fi, fuivant leurs propres inclinations, elles ne fe procuroient ce qui leur manque, par le mal qu'elles commettent ou par le bien qu'elles exercent. De cette tolle idée, ils concluent que pour ceux qui font fortis de l'enfance, la mort est le plus grand mal de la nature humaine (28).

Superflition qui regar de le sens.

els observent, avec une exactitude & des soins inviolables, l'heure & le jour, auxquels une personne expire. S'il arrive que ce soit au même jour, à la même heure que son pere ou-ceux qui lui appartiennent de près par le sang sont venus au monde, c'est un très malheureux présage pour ses heritiers & ses descendans. Ils ne permettent point alors que le corps soit enterté sans avoir consulté leurs Devins & leurs Prêtres, pour choisir un jour favorable à cette céremonie. Deux & trois ans se passent pus lumières qui leur manquent. Le cercueil

est renfermé pour les attendre, dans quel- DESCRIPT. que lieu propre à ce dépôt, & n'y doit point être autrement placé que sur quatre pieus qu'on dispose dans cette vûe (29).

Depense out

L'Auteur ajoute neanmoins que cet usage ne s'observe que dans les condi-les Morts jettions aifées, & que les pauvres, moins tent les viscrupuleux, fonr enterrer leurs parens douze ou quinze jours après leur mort. Il donne une forte raifon de cette difference. Plus la sepulture est retardée, plus la depense augmente, non seulement pour la femme & les enfans, qui sont obligés d'offrir trois fois par jour au corps diverses fortes d'alimens, & d'entretenir continuellement dans le lieu du dépôt des flambeaux & des lampes, outre l'encens & les parfums qu'ils doivent brûler, avec quantité de papier doré, sous differentes formes de chevaux, d'élephans & d'autres animaux; mais encore pour tout le reste de la famille, qui doit contribuer aux frais de la fête funebre. Rien n'est aussi plus fariguant, pour tous les proches, que l'usage indispensable de venir se prosterner plusieurs fois devant le corps, & renouveller leurs lamentations, avec des céremonies fort ennuyeuses (30).

<sup>(19)</sup> Ibidem.

<sup>(30)</sup> Ibid. p. 33.

DESCRIPT. Devoirs fu

Les personnes riches apportent beaucoup de soin, dans leur vieillesse, à se BARON. préparer un cercueil, & n'y épargnent point la depense. On observe une distinc-

tion pour le fexe. Un homme qui meurt est revêtu de sept de ses meilleurs habits; une femme de neuf. On met, dans la bouche des personnes de qualité, plusieurs petites pieces d'or & d'argent, & de la semence de perles, pour les garantir de l'indigence dans une nouvelle vie. On remplit aussi la bouche des pauvres, mais de choses peu précieuses; &\* dans la feule vûe d'empêcher par cette espece de frein, qu'ils ne puissent tourmenter les vivans. Quelques-uns placent dans leur cercueil un vase plein de riz, qui est enterré avec eux. On n'employe point de cloux pour fermer le cercueil. Il est calfaté d'une espece de ciment, dont l'Auteur parle avec admiration. L'usage du moindre clou passeroit pour une insulte qu'on feroit au corps (31).

En le conduisant à la sepulture, les Ceremonics fils font vêtus d'habits grossiers & portent des bonnets qui ne le font pas moins. Ils ont à la main des bârons sur lesquels ils s'appuyent, dans la crainte que l'excès de la douleur ne les fasse tomber. Les

(31) Ibidem.

1685.

femmes & les filles ont la tête couverte DESCRIPT. d'un drap qui les derobe à la vûe, mais TONQUIN. qui laisse entendre leurs cris & leurs ge- B A R O N. missemens. Dans la marche, l'aîné des fils se couche à terre par intervalles, & laisse passer le corps sur lui. Cette céremonie est regardée comme la plus grande marque du respect filial. Lorsqu'il se releve, il pousse des deux mains le cercueil en arrierre, comme s'il esperoit d'engager le Pere à retourner au sejour des vivans. On porte, dans le convoi, diverses figures de papier peint ou doré, qui sont brûlées après l'enterrement, au bruit des timbales, des hautbois & d'autres instrumens de musique. L'appareil est proportionné aux richesses de la famille. Les Seigneurs ont plusieurs cercueils l'un fur l'autre. Ils font portés sous de riches dais, avec une escorte de Soldats, & une longue suite de Mandarins, qui s'empressent dans ces occasions pour rendre au mort les mêmes honneurs qu'ils esperent de recevoir.

Pour le dueil, on se coupe les che- Deuil rigouveux jusqu'aux épaules, on se couvre reux. d'habits couleur de cendre, & l'on porte une sorte de bonnet de paille. Il dure trois ans pour un pere & une mere. Le fils aîné y ajoute trois mois. Dans un si jong intervalle, les enfans habitent peu

O iiii

Descript.

DU
TONQUIN.
BARON
1685.

leurs logemens ordinaires. Ils couchent à terre fur des nattes. Non feulement ils fe reduifent aux alimens les plus fimples, mais ils fe font fervir dans une vaisfelle grossiere. Ils se privent des liqueurs fortes. Il n'assistent à aucune sète. Le mariage même leur est interdit; & s'ils manquoient à des loix si severes, ils perdrotent leur droit à la succession, Mais lorsque la fin du deuil approche, ils se relâchent par degrés de cette extrême riqueur (32).

Les tombeaux sont dans les divers Al-

Tombeaux & Fêtes pour les Morts.

deas où chaque famille a quelques parens. On regarde comme le dernier malheur pour une famille qu'une personne du même lang foit privée de la sepulture. Le choix du lieu le plus favorable est un mystere qui importe béaucoup aussi au bonheur ou à l'infortune des Successeurs. Il demande ordinairement plusieurs années de consultation. Pendant le cours du deuil, on celebre quatre fois l'an la fête des Morts. Ces tems sont reglés au mois de Mai, de Juin, de Juillet & de Septembre. Mais le Sacrifice qui se fait à l'expiration des trois ans est le plus magnifique, & jette les Tonquiniens dans une depense qui ruine quelquefois leur fortune (; 3).

(31) Page 34.

(13) Ibidem.

#### VII.

DESCRIPT,
DU
TONQUIN.
B A R O N.

Religion, Temples, Idoles & Supersti-

Uoique la principale Religion des Tonquiniens soit celle de Confucius, qu'ils ont reçue des Chinois, avec au Tonquin else Livres qui en contiennent les principes, elle n'est point accompagnée au Tonquin, d'un aussi grand nombre de céremonies qu'à la Chine; & l'Auteur en donne une idée si simple, qu'après le détail même où l'on est entré dans une autre partie de cet ouvrage (34), elle ne passer point ici pour une répetition superflue.

Les Tonquiniens donnent à Confucius le nom d'Ong-Congne. Ils le regardent comme le plus fage de tous les hommes; & fans examiner d'où lui venoit fa fagesse; ils croyent qu'il n'y a point de vertu, & de verité, qui ne soir sondée sur ses principes. Aussi n'obtient-on parmi eux aucun degré d'honneur & d'autorité, si l'on n'est versé dans ses Ecrits. Le fond de sa doctrine consiste dans des regles morales. L'Auteur les redait aux atticles suivans; " que chacun (34) Aux Tomes XXII. & XXIII.

Ses princi-

DESCRIPT.
DU
TONQUIN.
A R O N.

"doir se connoître soi-même, travailler à la perfection de son Etre, & s'esforcer par ses bons exemples de conduire les créatures de son espece au degré de perfection qui leur convient, pour arriver ensemble au bien suprème; qu'il saut étudier aussi la mature des choses, sans quoi l'on ne

" fauroit jamais ce qu'il faut suivre, ce " qu'il faut fuir, & comment il faut " ordonner ses desirs.

Les Sectateurs Tonquiniens de Confucius reconnoissent, dit - il, un Dieu souverain, qui dirige & qui conserve. toutes les choses terrestres. Ils croyent le monde éternel, ils rejettent le culte des images, ils honorent les esprits, jusqu'à leur rendre une sorte d'adoration. Ils attendent des recompenses pour les. bonnes actions & des châtimens pour le mal. Ils font partagés dans l'opinion qu'ils ont de l'immortalité. Les uns croyent l'ame immortelle sans exception, & prient pour les Morts. D'autres n'attribuent cette heureuse prérogative qu'à l'ame des Justes, & croyent que celle des mechans perit en fortant du corps. ll's croyent l'air rempli d'esprits malins, qui s'occupent sans cesse à nuire aux vivans. Le respect pour la memoire des Morts est dans une haute recommanda-

tion. Chaque famille honore les siens par des prariques regulieres, qui approchent beaucoup de celles de la Chine. » Cette » Religion, ajoute l'Auteur, est sans " Temples & fans Prêrres, fans forme » établie pour le culte. Elle se reduit à

DESCRIPT. TONQUING BARON. Elle n'a ni Prêtres nie Temples-

» honorer le Roi du Ciel, & à pratiquer. " la vertu. Chacun est libre dans sa me-» thode. Ainsi jamais aucun sujet de » scandale. C'est la Religion de l'Em-" pereur, du Chova, des Princes, des " Grands, & de toutes les personnes Let-

» trées (35). Anciennement l'Empereur seul avoit droit de faire des sacrifices

" au Roi du Ciel. Mais en usurpant » l'autorité souveraine, le Chova s'est » mis en possession de cette prérogative.

» Dans les calamités publiques, telles " que les pluies ou les secheresses, la

" famine, la peste, &c. il fait un facri-» fice dans son Palais. Ce grand acte de

" Religion est interdit à tout autre, » fous peine de mort (36).

La seconde secte du Tonquin, qui est proprement celle du Peuple, des fem-

mes & des Eunuques, se nomme Bout dans le Pays, & n'est pas differente de celle de Fo (37), qui est une veritable

Secte die

(35) Page 38. (36) Page 39.

<sup>(37)</sup> Voyez l'origine & la nature de cette Religion: au Tome XXIII.

TONQUIN. BARON. 1685.

idolatrie. Ses Partifans adorent quantité de statues & croyent la transmigration. Ils offrent des presens & des sacrifices au diable, pour detourner le mal qu'il peut leur faire. Cependant ils sont aussi sans Prêtres. Tavernier se trompe, suivant l'Auteur, lorsqu'il donne le nom de Prêtres à leurs Devins, qui ne sont qu'une espece de Moines dont toutes les fonctions se reduisent au service des Pagodes & à l'exercice de la Medecine. La plûpart subsistent des aumônes du peuple. Le Tonquin a aussi ses Religieuses, qui menent une vie retirée dans leurs. Cloîtres, d'où elles ne sortent que pour jouer de leurs instrumens de musique aux funerailles.

Aueres Sectes du Tonquin.

On distingue quelques autres sectes, mais qui ont fait peu de progrès. Cependant celle de Lanzo, qui est la secte des Magiciens, s'est acquis l'estime des Grands, & le respect du vulgaire. On confulte ses chefs dans les occasions importantes, & leurs reponses ou leurs prédictions passent pour des inspirations du Ciel.

Pluficurs for. Claffe.

On en distingue plusieurs classes. Ceux qu'on appelle Thay-Bou font confultés Premiere fur tout ce qui concerne les mariages, les édifices, le succès des affaires. Leurs reponses sont payées libéralement ;&

pour foutenir le crédit de ces impostu- DESCRIPT. res, ils ont toujours l'adresse de les envelopper dans des termes équivoques, qui paroillent toujours s'accorder avec l'évenement. Les Magiciens de cette classe sont tous aveugles, ou de naissance ou par accident; c'est - à - dire, que tous ceux qui ont perdu la vûe embrasfent la profession de Thay-Bou. Avant que de prononcer leurs Oracles, ils prennent trois pieces de cuivre, fur lesquelles font gravés certains caracteres, & les jettent plusieurs fois à terre dans une espace où leurs mains peuvent atteindre. Ils sentent chaque fois sur quelle face elles sont tombées, & prononçant quelques mots dont le son ne passe pas leurs levres, ils donnent ensuite la reponse qu'on leur demande (38).

Les Thay - bou - toni font ceux auxquels on s'adresse pour les Maladies. Ils ont leurs livres, dans lesquels ils prérendent trouver la cause & le resultat de tous les effets naturels. Mais ils ne manquent jamais de repondre que la maladie vient du diable ou de quelques dieux de l'eau: leur remede ordinaire est le bruit des tymbales, des basfins & des trompettes. Le Conjurateur est vetu d'une maniere bisarre, chante (38) Page 40.

Seconde Claffe.

DESCRIPF: fort haut, prononce, au bruit des intrumens, différens mots qu'on entend
BAROS. d'autant moins qu'il tient lui-même à
la main une petite cloche, qu'il fait fonner fans relâche. Il sagire, il faure;

la main une petite cloche, qu'il fait sonner sans relache. Il s'agire, il saute; & comme on n'a recours à ces imposteurs qu'à l'extrêmité du mal, ils continuent cet exercice jusqu'au moment où le sort du malade se déclare pour la vie ou pour la mort. Il ne leur est pas difficile alors de conformer leur oracle aux circonstances. Mais si cette opération dure plusseurs jours, on a soin de leur fournir les meilleurs alimens du Pays, qu'ils mangent sans crainte; quoiqu'ils feignent de les offrir d'abord au diable, comme un facrisice capable de l'appaifer (39).

Ceft aux Magiciens de la même claffe qu'on attribue le pouvoir de chasser les esprits malins d'une maison. Ils commencent par invoquer d'autres esprits avec des formules en usage. Ensuite, ayant appliqué, sur le mur, des seuilles de papier jaune, qui contiennent d'horribles sigures, ils se mettent à crier, à sauter, à faire toutes sortes de mouvemens avec un bruit & des contorsions qui causent de l'épouvante. Ils be-

niffent ausii les maisons neuves , par une DESCRIPT.

espece de consécration.

Les Thay-de-lis sont consultés fur les BARON. lieux favorables aux Enterremens ; & si l'on se rappelle de quelle importance ce choix est pour les Tonquiniens, on jugera que cette classe de Magiciens doit êrre fort employée.

Les Ba-cotes sont une autre espece Magistrats d'imposteurs, qui n'exercent la magie du Peuple. que pour le Peuple, & dont le falaire est

auffi vil que leurs fonctions.

Baron s'étend peu sur les Temples du Temples. Tonquin. La Religion des Grands les exclut; & celle du Peuple ne lui inspire pas assez de zèle , pour l'avoir porté à le signaler par de grands édifices. Ce ne sont que de simplés appentis, ouverts de tous côtés, au milieu desquels on quelques Idoles suspendues, ou enues par quelques planches, fans autel & fans aucun ornement. Le pavé est élevé de quelques pieds, pour le garantir des inondations, & l'on y monte ordinairement par quelques degrés, qui regnent à l'entour, & qui donnent entrée par toutes les faces. La forme génerale de ces Temples est un quarré long.

Tonquin. 1685. Troifieme

Claffe.

Discript.

DU

Tonquin.

A R O N.

1686.

§ VIII.

Productions du Tonquin.

Le Tonquin ressemble à la tollande.

A plus grande partie de cette contre est basse es plate; assez semblable aux Provinces-Unies par ses canaux & ses signes. Ses fronzieres sont des montagnes du côté du Nord, de l'Ouest & du Sud. Elle est artosée par une belle riviere, qui se divise en quantiré de bras; mais elle en a plusseurs autres moins considérables, & continuellement couvertes de bateaux & de grandes barques, qui rendent le commerce très sont est sissent dans le commerce très sont est sissent dans le commerce très sont est sissent dans le

Le vin & le bled n'y font gas connus.

pays ni vin, ni bled; ce qui ne vient point de la rareté des pluies; puisque l'un & l'autre demande plutôt de l'indité que de la fecheresse; mais equ'il faut attribuer uniquement à l'indisference des Habitans, qui ne les cultivent point, parce qu'ils en ignorent l'utilité. Leur principale nourriture est le riz, dont toutes les parties du pays produisent une quantité suffisante. On y distille, du riz, une liqueur nommée Arrack, qui ne le cede gueres à l'eau-devie (40).

(40) Pages 4 fuivantes,

Les charrues du Tonquin, & la ma- DESCRIPT. niere de s'en fervir, different de celles des Chinois.

Tous les fruits ne sont pas inférieurs ici, dans leur espece, à ceux des autres pays Tonquis. de l'Orient; mais les Orangers sont infiniment meilleurs. Les Cocos, outre leurs usages ordinaires, fournissent une huile excellente pour les lampes. Les Guaves, les Papays & les Bancous croissent en abandance. Le Betel & l'Arreka font les delices des Habitans, comme dans toutes les autres parties de l'Inde. Ils ont une Figue qui ressemble peu à celle de l'Europe, & qui approche de la carotte pour le goût, mais infiniment plus agréa-

On trouve ici en abondance le Lechea, que les Habitans nomment Bejay. Il ne meurit à la verité qu'entre les vingt & trente degrés de latitude du Nord. L'arbre qui le porte est fort grand, & fes feuilles ont quelque ressemblance avec celles du laurier. Le fruit croît en grappes fur les branches, & chaque grain prend la forme d'un cœur, de la grofseur d'un petit œuf de poule. Dans sa maturité, il est d'un rouge cramoiss. Sa coque est mince, mais rude, quoiqu'elle s'ouvre facilement. La vûe & le goût sont également flattés par l'excel-

ble.

TONQUIN. 1685.

DESCRIPT. lence & la beauté de ce fruit : mais il ne dure pas plus de quarante jours dans sa BARON. faison, qui est le mois d'Avril. Vers ce tems, les Officiers du Roi metrent leur sceau sur les arbres qui promettent le meilleur Bejay, sans examiner à qui ils appartiennent; & les Propriétaires sont obligés, non seulement de n'y pas tou-cher, mais encore de veiller à la conservation des fruits qui sont réservés pour

Le Jean ou les œufs de Dragon.

la Cour.

Le Jean ou les œufs de Dragon, qui porte à la Chine le nom de Lunlung, est ici fort commun. Son arbre est grand; le fruit est rond, & d'un goût délicieux. Sa groffeur est celle d'une petite prune; sa couleur une olive pâle, qui approche: d'une fleur flétrie. Mais comme il est fort chaud, son agrément n'empêche pas qu'il ne passe pour mal sain. Sa fai-son est le mois de Mai, & dure jusqu'au mois de Juillet.

Croffeur du Myte ou du Jaca.

L'Anana croît ici; mais on n'y trouve pas le Durion, qui demande un climat plus chaud. On voit plusieurs fortes de prunes. Le Myte, que l'Auteur croit le plus gros fruit du monde, & que la nature injurieuse, dit-il, fait sortir du tronc de son arbre, patce que les branches ne seroient pas capables de le

porter, est plus gros encore au Tonquin Descript. que dans les autres pays, où il porte le TONQUIN. nom de Jaca. On en distingue plusieurs BARON. fortes, dont les plus secs, c'est-à-dire, 1681. ceux qui ne s'attachent point aux doigts ni aux levres, passent pour les meilleurs (41).

Les Tonquiniens font autant d'estime que les Chinois de ces petits nids d'oi-Tavernier sur seaux, qui servent, non seulement à la les nils d'oibonne chere, avec differentes prépara vent d'alitions qu'on leur donne en qualité d'alimens, mais qui ont la vertu de fortifier l'estomac, & celle même d'exciter les deux sexes à la propagation. Tavernier dit qu'il ne s'en trouve que dans les quatre Isles de la Cochinchine. C'est une erreur grossiere (42). L'Auteur ne connoît pas ces Isles, & soutient d'ailleurs qu'il n'y a point de ces nids dans la Cochinchine. Il ajoute que les oiseaux qui les sont, ne font pas fi gros que l'hirondelle. Tavernier n'est pas plus heureux dans sa Carte, lorsqu'il y place cinq autres Isles, où il prétend que le nombre des Tortues est infini. D'ailleurs, il ne se trompe

Erreur de

(41) Voyez l'Histoire naturelle de Ceylan au Tome XXXII. & celle de Java au Tome XXIX. On doit se souvenir qu'on ne parle ici que des propriétés ou

des excellences du Tonquin. Le reste est renvoyé à l'Hittoire naturelle generale des Indes. (42) Ibidem. page q.

332 Histoire generale

DESCRIPT.
DU
TONQUIN.
BARGN.
1685.

pas moins, dans le recit qu'il fait du goût des Tonquiniens pour cette nourriture. Ces Peuples, dit-il, ne croyent 
pas avoir bien traité leurs amis dans un 
feftin, s'ils ne leur préfentent point une 
Tortue. Il raconte que les Tortues font 
l'objet d'un grand Commerce, & que la 
pêche de ces animaux a fait naître une 
guerre dans le Pays. Autant de songes si 
peu vraisemblables, que pendant une 
grande famine qui désola le Tonquin, 
on y apporta des Tortues, auxquelles 
le Peuple même ne voulut pas toucher (43).

Soye fort commune au Tonquin.

Les Vers à foye font une des richesses du Tonquin, & s'y élevent avec autant d'habileté qu'à la Chine. Aussi les pauvres sont ils vêtus d'étosses de soye comme les riches; & les plus belles n'y sont presque pas plus cheres que les étosses de cotron.

Fleurs du Pays.

Quoique les Tonquiniens ne s'attachent point à la culture des fleurs, ils en ont de plusieurs fortes; telles qu'une fleur de belle rose, d'un blanc mèlé de pourpre; & une autre, qui est rouge & jaune, & qui croît sur un arbuste sans épines, mais qui n'a point d'odeur. Les fleurs, nommées Baque, que Tavernier soue, paroissent d'une odeur insuppor-

table à l'Auteur. Il releve au contraire Discript. celle d'une espece de câpre, dont le parfum dure quinze jours après qu'elle est cueillie, & surpasse, à son gré, celui de toutes les fleurs qu'il connoît. Les Da-excellente mes de la Cour employent cette câpre deur. dans leur parure (44).

Le Lis croît ici, comme dans les autres Pays de l'Inde; blanc, assez semblable à celui de l'Europe, mais la fleur beaucoup plus petite, quoique la tige soit assez haute. Le Jassemin, qu'on appelle de Perse, y est aussi fort commun.

Les cannes de fucre croissent en abon- fucre. dance au Tonquin, mais les Habitans entendent mal à rafiner le sucre. Cependant ils en usent à leur maniere. Tavernier dit faussement qu'ils en mangent après leurs repas, pour faciliter la digestion (45).

Animaus.

Le Pays produit toutes fortes de volailles, telles que des Poules, des Oyes, des Canards, &c. On y trouve en abondance des Vaches, des Pourceaux, & les autres especes d'animaux domestiques. Les Chevaux y font petits, mais vifs & robustes. On en tireroit de grands services, si les Habitans ne voyageoient par eau plus volontiers que par terre,

(44) Ibid,

(45) Page 6.

On voit, dans le Pays, des Tigres & des Cerfs, mais en petit nombre. Les BARON. Singes y font fort communs. Il s'y trouve aussi beaucoup d'Elephans; mais on ne les employe qu'à la guerre. Tavernier leur attribue mal-à-propos plus de grofseur & de legereré que dans d'autres lieux.

> Le Pays a beaucoup de chats, mais peu disposés par la nature à prendre des fouris. Ce sont les chiens qui exercent ici cette guerre, & qui n'ont presque point d'autre emploi. Tavernier fait une longue histoire des souris extraordinaires du Tonquin , & du goût que les Habitans ont pour leur chair. L'Auteur proteste qu'il n'en a jamais vû, manger, Il fait, dit-il, que les Portugais en mangent par remede, pour diverses maladies (46).

Les oiseaux de terre ne sont pas en grande abondance au Tonquin; mais on y voit beaucoup d'oiseaux de mer.

Vers les côtes de la mer & dans les villes, on est fort incommodé des Mosquites. La Campagne en est moins remplie, du moins pendant les vents du Nord, qui chassent ces fâcheux insectes.

Ce que Tavernier raconte des fourmies blanches est vrai, mais ne regarde (46) Page 5.

pas plus le Tonquin que d'autres Pays DESCRIPT. des Indes, & fur tout le Royaume de Siam, où l'on a peine à s'en garantir jus- BARON. ques dans les maisons.

On conserve ici des œufs de poule & de canne, par une préparation qui les rend propres à l'aissaisonnement des autres mets. Mais Tavernier se trompe ·lorsqu'il en fait une nourriture commune du Pays (47).

# § 1 X.

#### Commerce & Monnoie.

A principale richesse du Pays, & la Commerce extérieur & feule même qui serve au Commer-domestique. ce étranger, est la soie crue & travaillée. Les Portugais & les Castillans enlevoient autrefois toute la foie crue. Anjourd'hui, elle passe entre les mains des Hollandois & des Chinois, qui en portent beaucoup au Japon. La plus grande partie de la soie travaillée, c'est-à-dire, en fil, 'est acherée par les Anglois & les Hollandois (48).

Les Tonquiniens n'ont pas d'autre or D'où vient que celui qui leur vient de la Chine. l'or & l'ar-Leur argent vient des Anglois, des Hol-Pays.

<sup>(47)</sup> Ibidem.

DESCRIPT. TONQUIN. BARON. 1685.

landois, & des Chinois qui font le Commerce du Japon. Ils ont des mines de fer & de plomb, qui leur en fournissent autant qu'ils en ont besoin pour leurs usages.

Leur Commerce domestique consiste dans le riz, le poisson salé & d'autres alimens, & dans la foie crue & travaillée qu'ils reservent pour leurs habits & leurs meubles. Ils font quelque trafic avec les Chinois; mais fans en tirer beaucoup de profir, parce qu'ils sont obligés de faire des presens considérables aux Mandarins qui commandent sur les frontieres. Les Chinois mêmes ne font pas exempts de ces concussions. C'est une maxime politique, dans toutes ces Cours, de ne pas souffrir que les Sujers deviennent trop riches, de peur que l'ambition & l'orgueil ne leur fasse perdre le goût de la foumission ; & les Souverains ferment l'œil, par cette raison, sur les injustices de leurs Officiers (49).

En un mot, le Commerce est si peu Raifons qui ·florissant dans le Royaume du Tonquin, que si les Habitans achetent quelque peu confichose des Etrangers, c'est toujours en leur demandant trois ou quatre mois de

credit; & par consequent avec quelque risque, pour l'Etranger, de perdre sa (49) Ibidema

marchandife;

## BES VOYAGES. LIV. IL. 337

marchandise; ou d'avoir beaucoup de DESCRIPT. peine à se faire payer. L'Auteur reconnoît, au desavantage de sa Nation, qu'il BARON. n'y a point un seul Marchand Tonquinien, qui ait le pouvoir ou le courage d'employer tout d'un coup deux mille écus en marchandises. Cependant il ajoute qu'on ne sauroit leur reprocher d'être austi trompeurs que les Chinois; ce qui vient peut-être, dit-il avec la même fincerité, de ce qu'ils ont moins d'esprit & de finesse. Il remarque cette difference entre les deux Nations: Un Tonquinien demande sans cesse, & tourmente les Etrangers pour obtenir d'eux quelque present; au lieu que le Chinois, cruel & sanguinaire, les tue perfidement ou les jette dans la mer pour le moindre

TONQUIN. 1685.

interêt (50). Une autre raison qui s'oppose au Com- Monnoie du merce du Tonquin, c'est que la plus Tonquin,

grande partie de l'argent qui entre dans le Pays passe à la Chine, pour y être échangé contre de la monnoie de cuivre, qui monte & qui baisse au gré de la Cour. D'ailleurs la marque de cette monnoie s'alterant bientôt, elle cesse alors d'être courante; ce qui cause une perte considerable aux Marchands, & d'autant plus de préjudice au bien pu-

(ω) Ibid. Page. 7.

Tome XXXIII.

DESCRIPT. blic, que le Pays n'a pas de monnoie de cuivre au coin du Prince, dans laquelle TONGUIII.

BARON. on puisse convertir l'autre, à mesure qu'elle s'altere. L'Auteur gemit d'une si mauvaise politique.

R-flexions Quoique le Gouvernement fasse si de l'Auteur peu de cas du Commerce étranger, il fur la mai positi ne laisse pas d'en tirer de grosses somque du Tore mes, par les droits & les taxes qu'il qu'il.

impose. On a remarqué que la seule Douanne de l'Isle Twon bene lui rapporte un million de Rifdales. Mais il en reste peu dans le Thrésor royal, parce que l'entretien continuel d'une nombreuse armée, & d'autres soins, que l'Auteur traite d'inutiles , entraînent beaucoup de dépense. Enfin, dit-il, c'est une extrême pitié que tant de commodités, qui pourroient enrichir le Royaume & rendre fon Commerce florissant, ayent toujours été negligées. Si l'on considere qu'il est bordé par deux des plus riches Proyinces de la Chine, on jugera qu'il seroit facile d'y faire passer une partie des productions de ce vaste Empire. Il ne seroit pas moins aifé d'y attirer les Marchandises de l'Europe & des Indes ; & la liberté qu'on pourroit accorder aux Etrangers de parter leur Commerce dans l'intérieur du Pays, tourneroit également

## DES VOTAGES. LIFT. II. 339

à l'avantage du Roi & des Habitans. DESCRIPT. Mais la crainte de quelque invalion, qui n'est gueres à redouter, éloigne la Cour de toutes les communications qui pourroient faire pénetrer ses frontieres (51).

451) Ibid. Pat



## VOYAGE DE GUITACHARD

# A SIAM (52).

INTRODUCE;

E plusieurs Relations du même voyage, qui doivent trouver place ici fucceilivement, celle du Pere Tachard est en possession du premier rang dans l'estime du Public, par les savanres observations dont elle est remplie; comme celle de Choisy s'est fair estimer par son agrément, & les autres par le mérite qui leur est propre. Il est vrai, en géneral, qu'on a peu de voyages aussi curieux, & qu'on n'en a peut-être pas de plus exacts, que ceux qui se firent à Siam en 1685 : & la raison en paroîtra sensible, si l'on considere que leurs différens Auteurs écrivant dans le même tems & sur les mêmes sujets, se sont servis entr'eux de censeurs & de guides.

Occasion & Depuis l'établissement d'une Acadé motifs de ce mie des Sciences à Paris, cette illustre Voyage,

(52) On fe fert ici de l'Edition d'Amsterdam, qui contient les deux Voyages de Tachard, en deux Volumes in 12, avec des figures, chez Pierre Mortier, ca 1688.

## DES VOYAGES. LIV. II. 341

Compagnie n'avoit rien imaginé de plus INTRODUET, convenable aux vûes de fa fondation, que d'employer sous la protection du Roi, plusieurs de ses membres à faire des observations dans les pays étrangers, pour se mettre en état de corriger les Cartes Géographiques, de faciliter la navigation, & de perfectionner l'Astronomie. Elle avoit envoyé les uns en Dannemark, d'autres en Angleterre, d'autres jusqu'en Afrique & aux Isles de l'Amérique; tandis que ceux qui demeuroient à l'Observatoire de Paris travailloient de concert avec eux par des correspondances établies. On cherchoit l'occasion d'en faire passer quelques-uns aux Indes Orientales, & l'arrivée du Mifsionnaire Jesuite (53), qui revenoit de la Chine, fit naître les mêmes idées pour ce grand Empire. Un heureux incident en avança beaucoup l'exécution. A la fin de l'année 1682, on vit arriver en France deux Mandarins Siamois, avec un Prêtre des Missions étrangeres, nommé Le-Vachet. Ils venoient de la part des Ministres du Roi de Siam, pour apprendre des nouvelles d'un Ambassadeur que le Roi leur Maître avoit envoyé à la Cour

(13) Le Pere Couplet, parti de Macao le 5 Decembre 1681, sur un Vaisseau Hollandois, & arrivé en Mollande au mois d'Octobre 1682.

INTRODUCT. de France avec des presens magnifiques sur un Vaisseau de la Compagnie des Indes, qu'on croyoit perdu par le nau-frage. Ces avances d'amitié, de la part d'un Prince Indien , exciterent Louis XIV à profiter d'une si favorable ouverture pour le progrès des Sciences & pour la propagation du Christianisme. Mr de Louvois demanda aux Jesuites, par ses ordres fix Mathématiciens de leur Compagnie, qui furent reçus par:un privilege particulier, dans celle des Sciences. On leur fournit des memoires touchant les remarques qu'ils devoient faire aux Indes, des Cartes Marines de la Bibliotheque du Roi, qui avoient servi à d'autres voyages, & toutes fortes d'inftrumens mathématiques. Leurs pensions furent reglées, & leurs Lettres Patentes expediées pour la qualité de Mathéma-ticiens du Roi dans les Indes. Ils devoient partir avec le Chevalier De-Chaumont, nommé par le Roi à l'Ambassade de Siam.

L'empressement de leur zele ayant repondu à l'importance de leur destination, ils se rendirent à Brest où devoit se faire l'embarquement. Ces six Mathématiciens Jesuites, dont le nom est devenu celebre par les services qu'ils ont rendus aux sciences & à la Religion.

#### DES VOYAGES. LIV. II. 343

étoient le Pere De-Fontenay , revetu de INTRODUCT la qualité de Supérieur, les Peres Gerbillon , Le-Comte , Bouvet , Vifdelou & Tachard, Auteur de cette Relation. Entre les personnes distinguées qui devoient composer le cortege de l'Ambasfadeur, on comptoit l'Abbé De Choify, fort connu par sa naissance & son merite, qui devoit demeurer en qualité d'Ambaffadeur ordinaire auprès du Roi de Siam, du moins jusqu'à son baptême, si ce Prince remplissoit l'esperance qu'on avoit de sa conversion; Mr De-Vaudricour, Capitaine commandant du Vaisseau, un des plus anciens & des plus ha biles Officiers de la Marine de France : Mr De-Coriton, Capitaine en second; Mrs De - Forbin & De Cibois Lieutenans; Mr De-Chamoreau, Enfeigne; les deux Mandarins Siamois ; Mr Vacher qui les avoit amenés en France, & donze jeunes Gentilshommes, dont la plus grande partie s'embarqua dans la Fregate la Maligne, commandée par Mr De-Joyeux Lieutenant du Port de Brest, qui avoit deja fait plusieurs voyages dans les Indes. Cette Fregate, de 30 pieces de canon (54), avoit été jugée nécessaire pour le transport des presens, des

<sup>(54)</sup> L'Abbé De Choify ne lui en donne que visgaquatre, & quarante fix à l'Oifeau, p. 2. Piiij

TACHARD, équipages de l'Ambassadeur, des vivres & d'une grande quantité de ballots, remplis de toutes fortes de curiofités que le Roi de Siam faisoit venir de France & d'Angleterre. Le Navire nommé l'Oifeau, étoit un Vaisseau de Roi de quarante pieces (55).

On mit à la voile le 3 de Mars 1685, Départ de avec un vent si favorable, quoique la saison fût un peu avancée pour la Mer, que l'Abbé De-Choify, dans fon style badin, remercie les vents alifés de l'êtrevenus chercher jusqu'à Brest. L'Auteur ne s'en loue pas moins; mais d'un ton plus grave: "Depuis la fortie du Gou-, let, qu'on trouve en fortant de Brest, " nous eumes, dit-il, jusqu'à cinq ou , six degrés en de-çà de la ligne, le plus " beau tems & le vent le plus favora-, ble ; la Providence divine prenant , comme plaisir à favoriser une naviga-, tion entreprise pour l'honneur de la , Religion, dans un tems où les plus » experimentés Officiers de la Marine », jugeoient que nous avions manqué de trois semaines entieres la saison-» propre au départ. Avec une seule voile & vent arriere, nous faisions plus de

<sup>(55)</sup> Relation de Tachard depuis la page 1. jusqu's 1 p. 19.

DES VOYAGES. LIF. II. 345

foixante lieues en vingt-quatre heu- TACHARD 1685.

1685. Remarque aftronomi-

On se trouva, dès le 11, à la vûe de l'Isle de Madere. C'est à peu près dans ces parages qu'on rencontra les vents alises, si desirés des Matelots, parce qu'ils foufflent toujours du même côté entre le Nord & l'Est. Ils leur épargnent la fatigue de travailler beaucoup à la manœuvre. D'ailleurs, comme ils font temperés, ils moderent les chaleurs de la Zone, qui seroient insupportables sans ce secours. La mer devenant belle & le vent stable & reglé, on porte beaucoup de voiles, & l'on fait ordinairement 40 ou 50 lieues d'un midi à l'autre, sans presque sentir l'agitation du vaisfeau ni le mouvement de la mer (57).

A meine qu'on approchoit de la lisgne, les Mathématiciens Jefuites prenoient plaifir à rémarquer combien les étoiles du Pole arctique s'abbaissoinne & combien celles du Pole antarctique s'élevoient au dessis de leurs rêtes. De toutes les nouvelles étoiles, qu'ils déconvrirent du côté du-Sud, celles qui les frappoient d'abord le plus furent lesétoiles de la Croisade, ainsi prommées; parce que les quatre principales sons

<sup>(\$6) 1</sup>b:d. p 10.

TACHARD. disposées en forme de croix. La plus grande est à vingt sept degrés du Poles, c'est sur elle que les Pilores se regleint & prennent quelquesois la hauteur. Comme on avançoit sans cesse de ce côté. là, & qu'on découvroit chaque jour de nouvelles étoiles, les Jesuites eurent le loifit de les considerer, & de comparer cette nouvelle région du Ciel avec

Défauts de la Carre aftronomique du Pere Pardies; la Carre da Pere Pardies, mais l'Auteur avoue de bonne foi qu'ils

n'y trouverent pas beaucoup de conformité. Cette Carte, dit-il, a besoin d'être reformée; & l'on pourroit commencer par la Croifade, dont les bras font plus inégaux dans le Ciel que fur le papier. On y a marqué le Loup & le Centaure avec si peu de fidelité, qu'on a peine à les reconnoître dans le Ciel, dont elles rendent néanmoins la partie qu'elles occupent extrêmement brillante, à cause du grand nombre d'étoiles qui les composent & qui semblent ne faire qu'une seule constellation. Mais, fur la Carte, les deux constellations ne peuvent passer au plus que pour mediocres. Les étoiles du Triangle austral paroissent à la verité marquées sur la Carre dans la même situation qu'elles ont entr'elles; mais elles paroissent mal placées, par rapport aux autres constella-

1685.

tions. Les étoiles du Taureau ne sont Techers. pas à beaucoup près si belles qu'elles paroissent sur la Carte, quoique la disposition soit presque la même. La Grue est, au jugement de Tachard, la plus exactement marquée qui soit de ce côté là. Il ne faut que la voir un moment sur la Carte, pour la trouver aussi-tôt dans le Ciel. L'Abeille, l'Apode ou l'Oiseau de Paradis, & le Cameleon, quoique petites, sont assez bien marquées. Il y auroit aussi quelque chose à reformer dans la figure & dans la fituation des nuages, & des autres constellations méridionales, où l'on pourroit encore trouver d'autres défauts par le moyen des instrumens (58).

L'Auteur ajoute que s'il eut le plaisir de remarquer les fautes d'autrui, il eut aussi le chagrin de n'y pouvoir remedier. L'agitation du Vaisseau ne permit point aux Mathématiciens de se servir de leurs instrumens, pour reformer la Garte du Pere Pardies. Mais ils ne laisserent pas d'en tirer une nouvelle, à l'œil seulement, qui est moins désectueuse que la premiere, sans avoir néanmoins cette justesse qu'on desire dans cette forte d'ouvrages, où l'on ne peut

<sup>(58)</sup> Pages 25 & fuivantes.

IACHARD.

réussir sans le secours des instrumens

La pêche amusa beaucoup les François. Îls ne commencerent à trouver beaucoup de poissons qu'à cinq ou six degrés au deci de la ligne. Mais les remarques de l'Auteur n'ajoutent rien fur cet article à ce qu'on a déja lû dans differentes Relations. Il s'applaudit de n'avoir point éprouvé, au pasfage de la ligne, toutes les incommodités dont il avoit été menacé par d'autres Voyageurs ; faveur du Ciel d'autant plus linguliere, qu'un Navire Hollandois, parti d'Europe deux mois avant les deux Vaisseaux François, esfuya les plus affreuses disgraces dans les mêmes climats & perdit les trois quarts. de son équipage. Il ne mourut qu'un homme fur l'Oiseau & sur la Maligne, dans toute la traversée de Brest au Cap de Bonne Esperance, & les chaleurs de la Zone torride ne parurent gueres plus grandes à l'Auteur, que celle de France au fort de l'Eté (60).

Mais les Jesuites observerent plusieurs Phenomenes, qui, sans être particuliers à leur navigation, méritent

<sup>(59)</sup> Page 27.

BES VOYAGES. LIV. II. 349 d'être représentés avec les remarques de TACHARO,

fix habiles Mathématiciens (61).

Le 12 de Mars, ils découvrirent, au Observations milieu du jour, un de ces jeux de la de plusieurs nature, que leur figure a fait nommer Oeil de Bouf ou Oeil de Bouc. On les Bilde Bouff.

regarde ordinairement, comme un présage assuré de quelque orage. C'est un gros nuage rond, opposé au soleil, & éloigné d'environ quatre vingt ou quatre vingt dix degrés de cet astre, sur lequel se peignent les mêmes couleurs que celles de l'arc en-ciel, mais fort vives. Peut être n'ont elles ce grand éclat que parce que l'œil de bœuf est environné de nuées épaisses & obscures. Mais l'Auteur accuse de fausseré tous les pronostics qu'on en tire. Il en vit deux, après lesquels le tems sut beau &: ferein pendant plusieurs jours:

Il peint oigneusement cette autre espece de I henomene, que les Mariniers appe ent Trompes, Pompes ons Dragons deau & qu'il eut l'occasion d'obterver entre a Ligne & le Tropique dir Capric rne. Ce sont comme de longs tubes , ou de longs cylindres, formés de vapeurs épailles, qui touchent les nues d'une de leurs extrêmités, &:

<sup>(63)</sup> Voyez la Relation du Pere Stephens, autre Mit-fionnaire Jestrite.

TACHARD, de l'autre la mer, qui paroît bouillon-1635. ner à l'entour. On voit d'abord un gros nuage noir, dont il se sépare une partie; & comme c'est un vent impérueux qui pousse cette portion détachée, elle change insensiblement de figure & prend celle d'une longue colonne, qui descend jusques sur la surface de la mer; demeurant d'autant plus en l'air que la violence du vent l'y retient, ou que les parties inferieures foutiennent celles qui sont dessus. Aussi lorsqu'on vient à couper ce long tube d'eau par les vergues & les mâts du Vaisseau, qu'on ne peut quelquefois empêcher d'entrer dedans, ou à interrompre le mouvement du vent, en raresiant l'air voisin par des décharges redoublées d'artillerie, l'eau n'étant plus soutenue tombe en très grande abondance, & tout le dragon se dissipe aussi-tôt. Cette rencontre est fort dangereuse, non seulement à cause de l'eau qui tombe dans le Navire, mais encore, par la violence subite & la pefanteur extraordinaire du tourbillon qui l'emporte, & qui est capable de démâter ou de faire perir les plus grands Vaisseaux. Quoique de loin ces dragons d'eau ne paroissent pas avoir plus de fix ou sept pieds de diametre, ils ont beaucoup plus d'étendue. L'Auteur en

vit deux ou trois à la portée du pistolet, TACHARD. auxquels il trouva plus de cent pieds

de circonférence (62).

Il remarqua d'autres Phenomenes qu'on nomme Siphons à cause de leur mer. figure longue, affez femblable à celle de certaines pompes. On les voit paroître au lever & au coucher du foleil, vers l'endroit où cet astre est alors. Ce font des nuages longs & épais, environnés d'autres nuages, clairs & transparens. Ils ne tombent point. Ils se confondent enfin tous ensemble & se dissipent par degrés; au lieu que les dragons sont poussés avec impétuosité, durent long-tems, & font toujours accompagnés de pluie & de tourbillons, qui font bouillonner la mer & la couvrent d'écume.

Les Iris de Lune ont , dans ces lieux , Iris de Lunet des couleurs bien plus vives qu'en France : mais le soleil en forme de merveilleux sur les gouttes d'eau de mer, que le vent emporte comme une pluie fort menue, ou comme une fine poussiere, lorsque deux vagues se brisent en se choquant. Si l'on regarde ces Iris d'un lieu élevé, ils paroissent renversés. Il arrive quelquefois qu'un nuage passant par-dessus & venant à se resoudre en (61) Ibidem. p. 18

Siphons de

#### FOE HESTOTRE GENERALE

TACHAAD. 1685.

pluie, il se forme un second Iris, done les jambes paroissent continuées avec celles de l'Iris renversé, & composent ainsi un cercle d'Iris presqu'entier (63)4-

Fenr marine

La mer a ses Phenomenes ausli-bien & leur nau- que l'air. Il y paroît fouvent des feux fur-tout entre les tropiques. Sans parler du spectacle commun de ces perires langues de feu, qui s'atrachent aux mâts & aux vergues, à la fin des tempêtes, & que les l'ortugais nomment Feu-Saint-Telme, & non Saint Helme, les Mathématiciens virent plusieurs fois, pendant la nuit, la mer toute couverte d'étincelles, lorsqu'elle étoit un peut grosse & que les vagues se brisoient. On remarquoit aussi une grande lueur à l'arriere du Navire, particulierement lorsque le Vaisseau al oit vite. Sa trace paroiffoit un fleuve de lumiere; & sil'on jettoit que que chose dans la mer, l'eau devenoit toute brillante. L'Auteur trouve la cause de certe lueur dans la nature même de l'eau de met, qui étant remplie de sel, de nure, & sur-tout de cette matiere dont les Chimistes font la principale partie de leurs Phosphores, toujours prête à s'e fla mmet lorfqu'elle est agirée, doit aussi par la même rai-

<sup>(63 )</sup> Page 39. Tachard affocie toujours fes Compagabis à les remarques.

## DES VOYAGES. LIV. H. 353

Ton devenir brillante & lumineuse. Il TAGAARD. faut si peu de mouvement à l'eau marine, pour en faire fortir du feu, qu'en maniant une ligne qu'on y a trempée, il en fort une infinité d'étincelles semblables à la lueur des vers luisans, c'est-

à-dire, vive & bleuâtre (64).

Ce n'est pas seulement dans l'agitation de la mer qu'on y voit des brillans. Le calme même les offre vers la Ligne, après le coucher du Soleil. On les prendroit pour une infinité de petits éclairs, assez foibles, qui sortent de l'eau, & qui disparoissent aussi-tôt. Les six Mathématiciens n'en purent attribuer la cause qu'à la chaleur du Soleil, qui a rempli & comme impregné la mer, pendant le jour, d'une infinité d'esprits ignés & lumineux. Ces esprits se réunissant le soir sortent d'un état viotent & s'échappent à la faveur de la nuit (6 5).

Outre ces brillans passagers, ils en virent d'autres pendant les calmes, qui paroissent moins faciles à expliquer. On peut les nommer permanens, parce qu'ils ne se dissipent pas comme les premiers. On en distingue de disserentes grandeurs & de diverses figures ; de

1685.

<sup>(64)</sup> Page 401. (45) Itidem.

ronds, d'ovales de plus d'un pied & demie de diamerre, qui passoient le long 1681. du Navire, & qu'on pouvoit conduire de vûe à plus de deux cens pas. Quelques-uns les prirent simplement pour de la glaise, ou pour quelque substance onctueuse, qui se forme dans la mer par quelque cause inconnue; d'autres pour des poissons endormis, qui brillent naturellement. On crut même y reconnoître deux fois la figure du brochet (66).

Arrivée au

Les diverses especes d'herbes & d'oi-Cap de Bon-ne-Esperance, seaux qui commencerent à se faire voir au trente-troisseme degré de latitude australe, & audix-neuvierne de longitude suivant l'estime des Pilotes, annoncerent aux Matelots le Cap de Bonne-Esperance, à la vûe duquel ils arriverent le 3 de Mai. Ils y mouillerent le lendemain, à cent cinquante pas du Fort.

Mal-entendu pour le falut.

Il y avoir alors dans cette rade, quatre gros Vaisseaux, arrivés de Hollande depuis un mois, qui portoient le Baron De-Van Rheeden, envoyé aux Indes par la Compagnie Hollandoise, avec le titre de Commissaire géneral pour la visite des places fortes, & le Baron De-St - Martin François de Nation, Major géneral de Batavia, Commandant en (66) Page 41.

cette qualité toutes les Troupes de la TACHARD. République dans les Indes, avec d'autres Officiers de distinction. Après les explications ordinaires, qui se firent avec beaucoup de politesse, on parla du salut, & l'on convint que la Forreresse rendroit coup pour coup, lorsque le Vaisseau François l'auroit saluée; mais cet article fut mal entendu. L'Ambassadeur de France ayant fait tirer sept coups de canon, l'Amiral Hollandois ne repondit que cinq, & la Forteresse ne tira point. Sur d'autres explications, on arrêta, pour reparer cette faute, que le salut de l'Amiral seroit compté pour rien. Ainsi la Forteresse tira sept coups, l'Amiral sept, & les autres Na-vires Hollandois cinq, pour saluer le Vaisseau du Roi, qui rendit le salut, & qui fut remercié ensuite par le Fort \* & par la Flotte (67).

Les Mathématiciens Jesuites obtin-rent de Vandestel, Gouverneur du Cap, font leurs ob-la liberté de faire porter leurs instru fervations au mens à terre, & toutes les facilités qu'ils Cap. pouvoient esperer d'un homme civil, pour faire quelques observations dont les Hollandois devoient partager l'utilité: leurs Pilotes ne connoissoient encore la longitude du Cap que par leur

(67) Page 49.

TACHARD, estime; moyen douteux, & qui les trompoit souvent. Tachard, choisi pour expliquer le service que les Jesuites étoient capables de leur rendre, apprir au Gouverneur que par le moyen des instrumens qu'ils avoient apportés & des nouvelles Tables de Cassini, sans avoir besoin des éclipses de Lune & de Soleil, ils pouvoient observer par les Satellites de Jupiter, & fixer la longitude du Cap. Vandestel, sensible cette offre, non seulement les combla de politesses, mais sit préparer pour

Defeription du fameux Jardin de la Compagnie Hollandoife.

climat brulant, un des plus beaux Jardins & des plus curieux qu'ils eussent jamais vûs (69). » Sa situation ett enrtre le bourg & la montagne de la » Table, à côté du Fort, dont il n'est » éloigné que d'environ deux cens pas-

leur logement un pavillon dans le celebre Jardin de la Compagnie (68). Ils furent furpris de trouver, dans un

» Il a mille quarre cens onze pas com-

muns de longueur, & deux cens trente ne cinq pas de largeur. Sa beauté ne con-

» fiste pas, comme en France, dans » des compartimens & des parterres de

ndes compartimens & des parterres de neurs, ni dans des eaux jaillissantes.

(68) Page (2. (69) On s'arrête à cette description, parcequ'elle n'est gas sexaste dans la Relation de Kolben. BES VOYAGES. LIP. II. 357

Il pourroit en avoir, fi la Compa-TACHARD. » gnie de Hollande en vouloit faire la » dépense; car il est arrosé par un ruis-" seau d'eau vive, qui descend de la " montagne. Mais on y voit des allées à » perte de vûe, de citroniers, de gre-" nadiers, d'orangers, plantés en plein " fol, à couvert du vent, par de hautes » & épaisses palissades d'une espece de " laurier, toujours verd, & semblable » au Filaria, qui se nomme Spek. Il est » partagé, par la disposition des allées, » en plusieurs quarrés médiocres, dont " les uns sont pleins d'arbres fruitiers, » les autres de racines, de légumes, » d'herbes & de fleurs. C'est comme un · magasin de toutes sortes de rafraîchis. " femens pour les Vaisseaux-de la Com-» pagnie, qui vont aux Indes, & qui » ne manquent jamais de relâcher au » Cap de Bonne-Esperance. A l'entrée " du Jardin, on a bâti un grand corps » de logis, où demeurent les Esclaves » de la Compagnie, au nombre de cinq » cens, dont une partie est employée à » cultiver le Jardin, & le reste à d'au-" tres travaux (70).

Vers le milieu de la muraille, du Pavillon côté qui regarde la Forteresse, est un thématicies, petit Pavillon qui n'est point habité,

(70) Page 53.

1685.

TACHARD. L'étage d'en-bas contient un vestibule percé du côté du Jardin & du Fort, accompagné de deux fallons de chaque côté. Le dessus est un grand cabinet, ouvert de toutes parts, entre deux terrasses pavées de brique, & entourées de balustrades, dont l'une regarde le Septentrion & l'autre le Midi. Ce Pavillon convenoit parfaitement au dessein des Mathématiciens. On y découvroit tout le Nord, dont la vûe leur étoit surtout nécessaire, parce que c'est le Midipour le Pays du Cap. Vandestel leur abandonna la disposition d'un lieu si agréable & si commode, qui a porté depuis, parmi les Hollandois, le nom d'Observatoire (71).

Le résultat de leurs observations, pour la longitude, (en suppposant celle de Paris, prise du premier Méridien qui passe par l'Isle de Fer , la plus occidentale des Canaries, de vingt deux degrés & demie, suivant Cassini), est quarante degrés & demie pour celle du Cap, prise du même Méridien.

Le cadran équinoxial fit trouver la variation de l'aiman, d'onze degrés & demie Nord-Quest.

On considera diverses étoiles fixes,

## DES VOYAGES. LIV. II. 359

avec une lunette de douze pieds (721.

TACHARD. 168r.

(72) Le Pied de Cruzero, matqué dans Bayer, est une Etoile double, c'est à dire, composée de deux belles Etoiles, éloignées l'une de l'autre d'environ leur diametre seulement. à peu près comme la plus Septentrionalc des meaux; fans parler d'une troifieme, beaucoup plus petite, qu'on y voit encore, mais plus loin,

1l y a plusieurs endroits, fous le Cruzero, dans la voye lactée, qui paroissent remplis d'une infinité d'Etoiles, avec la lunette.

Les deux Nuages, qui font proche du Point Meridional, ne paroillent pas un amas d'Etoiles, comme Prafepe Cancri, ni même une lucur fombre, comme la nebuleuse d' Andromede. On n'y voit prefque rien avec les gran les lunettes, quoique fans lumette on les voye blancs , particulierement le grand nuage.

Rien n'est si beau dans le Ciel que les Conftellations du Ceutaure & du Navire. Il n'y a pas de belles Etoiles proche du Pôle : mais il y en a quantité de petites. Bayer & coux qui en parlent en emettent plusieurs; & la plûpart de cel'es qu'ils mettent ne paroifient pas. au Ciel dans la même fitua. tion. Ibid. pages 17. 18.

On peut tirer, conclut

Tachatd, deux avantages de ces observations. Le premier et la variation de l'Aiman, que nous trouvames avec l'anneau aftronomique, d'onze degrés & demie Nord Ouest, Le second , la longitude veritable du Cap, que nous reglames für l'émersion du premier Satellite de Jupiter , qui devant paroître à huit heures vingt fix minutes fur l'hotizon de Paris, & ayant été observée au Cap à neuf heures trente fepi minutes', quarante fecondes du foir, donne une heure douze minutes quatante secondes de différence entre les deux Meridiens des deux lieux. Convertiffez - les en degrés, vous en trouverez dix huit. Par confequent les Cartes font defectueufes, & marquent le Cap plus oriental de près de 3 degrés qu'iil n'est en effet. ! Ibid, p. 64.)

L'Auteur rend té noigna. ge que l'Abbé De Choify étoit present à cette opération. Cet Abbé le rapporte aussi dans son Journal (T. I', p. 8(). Il ajoute au recit de l'opération : » Cette » feule observation paye » tous les instrumens que » le Roi a fait faire. Je n'y » ai pas été tout à fait inu-» tile Pendant que le Pere 33 De-Fontenay étoit à la >> lunette, & que les autres

#### \$60 HISTOIRE GENERALE

TACHARD. 1681.

Les remarques des Mathématiciens sur le Cap & sur ses Habitans, quoique dignes de leur esprit & de leurs lumieres, n'ajoutent rien à celles de Kolben, qui avec la même attention & la même habileré, employa une partie de sa vie aux observations qu'il a publiées

(73). On remit à la voile le 7 de Juin, Difficultés de la route de avec de gros vents d'Ouest & de Sudpuis le Cap Quest, qui firent faire d'abord beauausqu'à l'Ille coup de chemin. Ensuite l'esperance de de Java.

les trouver constans ayant fait avancerles deux Vaisseaux jusqu'au saifons & septieme degré du Sud, on reconnut

Blocs.

gés dans ces la verité des avis du Baron Van-Rheeden, qui, suivant la remarque des Pilotes Hollandois, avoit averti les Peres que depuis quatre ou cinq ans les saisons & les vents étoient extrêmement changés, & qu'il ne falloit gueres se fier aux experiences passées. On perdit les vents d'Ouest dans l'endroit même où l'on esperoit les trouver plus réguliers : d'où l'Auteur conclut que lorsqu'on les trouve dès la hauteur du Cap, il faut faire route sans élever davantage vers le Sud. Ainfi, par un excès de fidélité

<sup>»</sup> avoient soin des pendu-(73) Voyez le Journal de » les, je disois quelque-» fois, Une, deux, trois, Kolben, & la Description du Cap au Tome XVIII , de ce Recueil. a quatre, pour marquer s les fecondes.

DES VOYAGES. LIV. II. 361 I fuivre les instructions qu'on avoit TACHARD. apportées de France, on se jetta dans

des difficultés qui rendirent la navigation très dangereuse & très penible

(74).

Elles durerent jusqu'au 5 d'Août, qu'ayant découvert une grande terre, & l'ayant reconnu pour l'Isle de Java, dont on se croyoit fort éloigné, on remarqua que cette Isle est beaucoup plus orientale, & plus proche de soixante lieues du Cap de Bonne-Esperance, qu'elle n'est marquée sur les Carres. On eut aussi l'occasion de vérifier que l'Isle Mony est exactement à dix degrés cartes marionze minutes de latitude méridionale, quoique sur les Cartes ordinaires elle soit marquée au huitième (75). Dans une si longue course, les Mathématiciens ne virent rien de plus remarquable que des Marsouins, differens en groffeur, en figure & en couleur, de ceux qu'ils avoient vûs jusqu'alors. Ils font deux fois plus gros & plus blancs. Ils ont le musie moins allongé & prefqu'arrondi. Comme ils font beaucoup plus beaux que les premiers, l'Aureur paroît persuadé que ce sont les poissons

1685.

(74) Pages 8; & fuivantes. (75) Pages 92, 93.

auxquels les Anciens donnoient le nom de Dauphins (76). 1666.

On refuse François dans

les vivres aux de fe procurer des rafraîchissemens dans la Rade de la rade de Bantam : mais les Hollandois, à demi-maîtres de cette ville, depuis qu'ils avoient prêté leurs forces au jeune Roi pour faire la guerre à son peré, furent allarmés de voir paroître le Pavillon de France, & craignirent pour leur établissement, qu'ils travailloient alors à confirmer. Le Gouverneur du Fort refusa aux François la liberté de descendre; & pour adoucir néanmoins un refus dont il n'osoit expliquer les raisons, il les pria civilement de se rendre à Batavia, où les deux vaisfeaux recevroient tous les fecours qu'ils

L'Ambassadeur François avoit compté

pouvoient attendre de sa Nation. Le Chevalier De-Fourbin fut envoyé an Géneral de Batavia, pour le complimenter de la part de l'Ambassadeur, randis que les deux Vaisseaux s'avancerent vers la rade de cette Ville, avec d'autant plus de lenteur & d'embarras, qu'an milieu d'une multitude d'Isles; de roches, & de bancs, qu'on rencontre fur cette route, ils n'avoient aucun Pilote qui les connût par expérience. Ils

(77) Page 94. On out beaucoup de peine à doubler l'Isse du Prince , à l'entrée du detroit.

DES VOYAGES. LIV. II. 363 mouillerent, le 18 d'Août dans la rade TACHARD.

de Batavia, au milieu de dix sept ou 1685. dix huit gros Vaisseaux de la Compa- à Batavia, gnie Hollandoise. Le Géneral avoit accordé tout ce qu'on lui avoit fait demander, c'est-à-dire, la liberté de faire du bois & de l'eau, celle de prendre toutes sortes de rafraîchissemens & de mettre les malades à terre. Il s'éleva quelque difficulté fur le falut. Les Fran-y font reçus, çois vouloient qu'après avoir falué la Forteresse, elle leur rendît coup pour coup ; le Géneral répondoit qu'elle n'avoit jamais rendu le falut, ni aux Anglois, ni aux Portugais, ni à aucune autre Nation, & qu'on s'étoit toujours contenté de faire resaluer par le Vaisseau Amiral qui étoit dans la rade. Mais on lui representa qu'il y avoit de la difference entre les Vaisseaux du Roi & les autres; & que si la Forteresse n'avoit point encore rendu de falut, c'est qu'elle. n'avoit point encore vû de Vaisseaux du Roi. Il convint de la justice de cette raison, avec de grandes marques de

ces de l'Ambassadeur. Son nom étoit Campiche (77). Il avoit fair entendre au Chevalier

respect pour le Roi; & ses honnêrerés répondirent dans la fuite aux esperan-

(77) Ibid. p. 13.

· 1685.

TACHARD. De-Fourbin que les Mathématiciens Jefuites ne recevroient point à Batavia le bon accueil qu'on leur avoit fait au Hardiesse Cap. Les Hollandois avoient actuelle-

avec laquelle ment donné des Gardes à un Religieux les Jetuites rendent visite du même Ordre, arrivé depuis peu du au General. Tonquin, pour avoir exercé trop ouvertement son ministere. Gependant, loin d'être refroidis par cette nouvelle, le Pere Fontenay & l'Auteur descendirent au rivage, avec la participation de l'Ambassadeur, & se presenterent, sur les dix heures du matin, à la porte de la ville, dans le dessein de rendre vifite au Géneral même. L'Officier de garde les mena chez le Grand Thrésorier, qui est chargé, à Baravia, du soin de presenter les Etrangers. Cet Officier les reçut civilement. Il leur offrit à dîner, pour attendre le foir, qui est le rems de l'Audience du Géneral. Mais ils lui demanderent s'il ne leur étoit pas permis d'aller voir le Pere Fuciti, ce même Jesuite du Tonquin, que les Hollandois rerenoient comme prifonnier dans la maifon du feu Géneral Spelman.Le Grand Thrésorier leur laissa cette liberté, & leur accorda même fon canot pour les conduire (78).

## DES VOYAGES. LIV. II. 365

C'étoit une maison située hors de la TACHARD. ville, mais si proche de la citadelle, qu'elle n'en est séparée que par la ri-ilstrouvent le viere. Elle avoit été bâtie par le Géné-Pere Fuciu. ral Spelman, pour y prendre le frais pendant les grandes chaleurs de l'été, qui est presque continuel à Batavia, & pour y traiter les Ambassadeurs ou les Ministres des Princes étrangers. L'Auteur en fait la description. Elle consiste en deux grandes galeries, percées de tous côtés, qui forment une double équerre. La galerie du bout, qui croise sur l'autre, est extrêmement large. Des deux galeries, on passe dans des salles, suivies de plusieurs cabinets. Tout l'édifice est environné de parterres & de jardins. A la droite est une ménagerie, pleine de diverses sortes d'animaux, de cerfs, de biches, de chevreuils, de gazelles, d'autruches, de cigognes, de canards & d'oyes, d'une espece particuliere. On voit à gauche des jardins & des maisons de plaisance, qui appartiennent aux personnes les plus qua-lisées de la ville. Sur le derrière, on trouve un petit pavillon, composé de trois chambres basses & d'une cuisine, & séparé des galeries par une grande cour, qui s'étend d'un côté vers les fossés du Fort, & de l'autre, jusqu'au

bord de la mer. Sous une des galeries, TACHARD. 1681. & au travers des parterres, passe une petite riviere, qui fert à former des réservoirs où l'on nourrit du poisson. Les parterres sont remplis de sleurs dans toutes les faisons. Les arbres sont des orangers, des citroniers & des grenadiers, en plein vent, qui composent de belles allées (79).

des Jeluites à Baravia.

Ce n'est pas seulement en faveur du Pere Fuciti, & parce que ce beau lieu lui servoit de prison (80) que l'Auteur s'est arrêté à le décrire. L'exemple du Baron Van-Rheeden, qui avoit comblé les Mathématiciens de politesses au Cap de Bonne-Esperance, joint à la protection spéciale du grand Roi, par l'ordre duquel ils avoient entrepris leur voyage, disposa si heureusement le Gouverneur de Batavia, qu'après les avoir reçus à l'Audience avec une distinction extraordinaire, il leur accorda le pavillon du Géneral Spelman, pour y faire des observations astronomiques. Sa curiosité lui sit même souhaiter d'y être present. Mais pendant tout le tems qu'ils passerent à Batavia, le ciel fut si

(79) Page 115.

les Catholiques d'y entrer , p. 118.

<sup>(80)</sup> C'est-à-dire, que ce Missionnaire ayant fait trop éclater son zele à Batavia, on l'avoit relegué dans cette Maifon , avec une fentine le à la porte , pour empêcher

## DES VOYAGES. LIV. II. 367

couvert la nuit & le jour , qu'ils ne pu. TACHARDE rent faire beaucoup d'usage de leurs instrumens; & s'ils firent quelques observations, ils ne les jugerent pas affez sûres pour les donner au Public'(81). Le Gouverneur leur fit voir, dans for Pa-qu'on leur lais, diverses curiosités du Japon; entr'autres deux figures humaines, d'une espece de platre, très bien faites & vêrues de soie à la maniere des Japonnois. Il leur montra aussi certains arbres, dont le pied est enfermé dans des pierres trouées & fort poreuses, où les racines s'infinuent tellement qu'elles reçoivent toute leur nourriture de l'eau qu'on verse dessus à différentes heures du jour (82).

La feule condition que le Gouver- On met un neur exigea des Jesuites, fur de ne pas fiein à leur se livrer trop ouvertement à lettr zele pour la Religion, dans la crainte qu'on ne lui teprochât les marques d'estime & d'affection qu'il ne cessa point de leur accorder (83). L'Auteur remarque qu'il en est de la Religion Catholique à Batavia comme en Hollande. L'exercice de toutes fortes de sectes, & même de l'Idolâtrie, y est libre en payant un

1685.

Combica la Religion Romaine eft maltraitée à

Batavia.

<sup>(81)</sup> Page 122. (82) page 123.

<sup>(\$3)</sup> Page 122,

TACHARD.

tribut aux Magistrats. Il n'y a que la Religion Romaine qui soit défendue. Depuis quelque mois, les Portugais, qui sont en grand nombre, avoient offert une groffe somme à la Compagnie des Indes, pour obtenir la permission de bâtir une Eglise, ou dans la Ville où dans quelque Fauxbourg. Ils s'engageoient même à payer, outre ce pré-Tent, seize mille écus de rente annuelle. L'affaire ayant été proposée au Conseil des Indes, fut renvoyée en Hollande aux Chefs de la Compagnie, qui n'ont pas jugé à propos d'accorder cette grace aux Catholiques. Il y a quatre Temples à Batavia : deux où l'on fait le prêche en Hollandois, un dans le Fort & l'autre dans la Ville; un troisséme où il se fait en Portugais, qui est la langue la plus ordinaire du pays; & le quatriéme pour les François dont le nombre est assez considérable (84).

Tachard ne remarqua rien dans la Ville de Batavia, qu'on ne puisse lite avec plus d'étendue dans la Description particuliere de cette Ville (85). Mais à l'occasion des Chinois, qui s'y retirerent après la conquêre de leur pays par les Tartares, il entre dans un dé-

<sup>(84)</sup> Ibid. p. 124 & 125. (85) Au Tome XXXII de ce Recueil, pages 1 & fuje.



COUVENT de Talapoins. PAGODE DE SIAM 1. Talapoin avec son Talapat

## DES VOYAGES. LIV. 11. 369

tail curieux, qui est échappé jusqu'à TACHARD. present à tous les Voyageurs.

Ayant appris, dit-il, d'nn Soldat Catholique que les Chinois avoient leur rieux sur le Temple & leurs Sepulcres à une de- Temple & les Tom-mi-lieue de Batavia dans les terres, beaux des lui & ses Compagnons le prierent de Chinois près de Batavia. les y mener, pour voir leurs Cérémonies. Dans cette promenade, ils virent à loisir les avenues de la Ville. Ce sont des allées à perte de vûe, d'une largeur extraordinaire, bordées des deux côtés de certains bois toujours verds, qui sont beaucoup plus droits & du-moins austi élevés que nos plus haures futaies, ornées de maisons de plaifance & de jardins bien entretenus. En sortant de Batavia, ils trouverent trois

de plus agréable. Après avoir fait une demi-lieue, ils trouverent le premier Cimetiere des Chinois, dans un bois taillis, où l'on a pratiqué diverses petites routes, qui conduisent toutes à des sépulcres differens. C'est dans ce lieu qu'on enterre les Chinois de basse naissance. Aussi les tombeaux n'y ont-ils rien de magnifique. A quelques pas de-là est situé le

ou quatre de ces allées qui aboutissoient toutes à la porte par laquelle ils étoient fortis. On ne peut rien se représenter

TACHARD, petit Fort de Jacatra. Il a quatre baftions, qui ne sont pas revêtus, avec un méchant fossé. Les Hollandois y entretiennent une garnison de cinquante ou soixante hommes. Au delà de ce Fort, les six Jesuites entrerent dans un bois, ou plutôt dans une grande campagne, remplie d'une infinité de collines, toutes couvertes de bocages semés de toutes parts; ce qui rend la perspective fort agréable. C'est dans ce second Cimetiere que les Bonzes Chinois enterrent les gens de qualité de leur Nation. Sur le haut d'une de ces collines, l'Auteur vit un cabinet de feuillage fort bien disposé, avec une table au milieu, & des bancs à l'entour, où quarante personnes peuvent tenir commodément. Il y remarqua aussi diverses Idoles petites & grotesques, suspendues aux branches qui couvrent ce cabinet. On lui dit que les Bonzes y font des festins pour les morts. La plupart des tombeaux sont autant de perits mausolées fort propres, & d'une formeagréable. On donne ici, d'après l'Auteur, la figure d'un des plus beaux, qui fera juger de toutes les autres, parce qu'ils se ressemblent tous; avec cette difference que les uns ont des dragons au lieu de lions, & qu'ils ont plus ou

moins de marches & de hauteur, à pro- TACHERD. portion de leur magnificence (86).

En fortant de ce Cimetiere, les Mathématiciens Jesuites entendirent des tymbales & des fonnettes. Ils suivirent le bruit, pour se rendre au Temple des Chinois, où les Prêtres étoient assemblés. Il est à peu près bâti comme les petites Eglises de France. L'entrée est un porche assez grand, & ouvert de tous côtés. C'est-là que se placent les Chinois qui assistent aux Sacrifices. Ils y parlent, ils y mangent, ils y boivent avec liberté. Ils ne font pas même difficulté d'y inviter les Etrangers. Les Jesuites ne voulurent point accepter le betel & l'areka qu'on leur offrit, dans la crainte qu'ils n'eussent été confacrés aux Idoles. En effet, aux deux côtés de la porte du Temple, fous le porche, il y avoit comme deux especes d'Autels avec leur gradin, chargés de pyramides de confitures, de betel & d'areka, dans cinquante ou soixante porcelaines de la grandeur d'une assiete, que les Chinois presentent aux Idoles avant que de les donner aux Bonzes ou de les manger eux-mêmes. On voyoit, fur ces gradins, diverses statues d'hommes ou d'animaux. Au milieu des figu-(86) Voyez la figure,

WACHARD, res d'hommes, il y en avoit une qui representoit un Bonze, avec une barbe fort noire & fort longue, lifant attentivement dans un livre qu'il avoit fort près des yeux, comme s'il avoit eu la vûe basse. Auprès de lui étoit un antre Docteur, avec une barbe blanche, & une espece de surplis, qui paroissoit parler en public. En entrant dans le Temple, les Jesuites vitent sept ou huit Prêtres revêtus de leurs habits Sacerdotaux, affez femblables aux nôtres. Celui qui paroissoit le Superieur étoit au milieu, accompagné de trois ou quatre autres, qui faisoient avec lui les mêmes céremonies. Derriere eux étoient deux ou trois Ministres subalternes, qui faisoient des inclinations de corps jusqu'à terre, quand les autres en faisoient de médiocres, & deux autres qui portoient de petites cloches à la main.

Dans un coin proche de la porte, un Tymbalier frappoit sur des tymbales, au son desquelles, & à celui des clochettes, tous les Prêtres sortoient en cadence d'auprès de l'Autel, d'un pas lent & modeste, faisant quelques tours, tantôt se fuivant les uns les autres, tantôt se mettant en rond, & ne cessant point de chanter d'une maniere assezanteable.

1685.

Pendant le Sacrifice, deux Ministres, qui se detacherent de l'Autel, allumerent des pastilles & des chandelles. Outre l'Autel principal, qui étoit dans le fond de la Chapelle, il y en avoit un autre à la gauche. Les Prêtres ne s'approchoient jamais de l'un & de l'autre sans faire de profondes inclinations.

La vûe de quelques Etrangers ayant paru causer quelque étonnement aux Chinois, un des Missionnaires leur apprit qu'ils étoient des Prêtres du Dieu du Ciel & de la terre, & qu'ils alloient à la Chine prêcher l'unique & la veritable Religion. Ils auroient souhaité de voir le reste des céremonies : mais apprenant que le Sacrifice se faisoir pour chasser le diable du corps d'un malade, cette idée les révolta, & leur fit reprendre le chemin de la Ville (87).

Le Lundi, 26 d'Août, les deux Vaif- remettent à la seaux François sortirent de la Rade de voile. Batavia, avec un vent favorable. Ils eurent le même jour un sujet d'allarme extraordinaire. Entre huit & neuf heu-finguliere, res du soir, la nuit étant assez obscure, ils apperçurent tout d'un coup, à deux portées de moufquet, un gros Navire qui venoit sur eux vent arriere. Les gens du principal Vaisseau crierent en vain.

Les François

(87) Page 130.

1685.

TACHARD. Ils ne reçurent point de reponse. Cependant comme le vent étoit affez fort, ce Navire fut bientôt fur eux. Sa manœuvre leur fit juger d'abord qu'il venoit les prendre en flanc, & voyant ses deux basses voiles carguées, comme dans le dessein de combattre, ils ne douterent point qu'en les abordant il ne leur tirât toute sa bordée. Cette surprise les troubla peu. Tout le monde se rendit fur le pont. L'Ambassadeur voyant ce Navire attaché au sien par son mât de Beaupré, qui avançoit sur le Château de Pouppe, tandis qu'aucun ennemi ne paroissoit, jugea qu'on n'avoit pas dessein de l'attaquer. Il se contenta de faire tirer quelques coups de mousquet, pour apprendre à des inconnus, dont il admiroit l'imprudence, à se tenir plus soigneusement sur leurs gardes. Leur Navire endommagea le couronnement du Vaisseau François, & se détacha de luimême, sans qu'il parût un seul de leurs Matelots. Après quantité de raisonnemens sur cette étrange avanture, elle fut attribuée à quelque mechante manœuvre. Mais en arrivant à Siam, on apprit d'un Navire Hollandois, parti de Batavia depuis le départ des deux Vaisseaux François, que c'étoit un Vais-seau d'Amsterdam qui venoit de Palim-

ban, & dans lequel tout le monde étoit TACHARD. vvre ou endormi (88). 1681.

Après avoir passé avec assez de peine les bancs & les bas-fonds du détroit de cois repassent Banka, dont l'entrée est toujours difficile pour ceux qui ne connoissent pas cette route, les deux Vaisseaux François trouverent, en repassant la ligne, des chaleurs beaucoup plus vives, dans une mer environnée de terre, que celles qu'ils avoient essuyées en haute mer avant que d'arriver au Cap. Les calmes Observations y font plus rares, parce que les vents fur ces Mers. de mer ou de terre ne laissent guerres l'eau tranquille. L'Auteur observe que le vrai moyen d'avancer surement dans ces mers, c'est d'aller toujours terre à terre, fur douze, quinze ou vingt braffes d'eau, sans quitter de vûe les Côtes. Avec cette précaution, il-est aisé de mouiller à tout moment, comme on y est obligé par les courans qui entraînent

vers la terre, & par certains vents forcés qui accompagnent ordinairement les gros orages que le Marins appellent Saumatres, apparemment parce qu'ils se forment sur l'Isle de Sumatra. Les François en essuyerent un après leur dé-

(88) Page 136.

part de Batavia (89).

<sup>(</sup>B) Page 136.

TACHARD.

Le s d'Octobre, ils commencerent à découvrir les terres de l'Asie, vers la pointe de Malaca. Les Jesuites, qui étoient au nombre de sept, parce qu'ils avoient amené le Pere Fuciti de Batavia, » fentirent une joie secrette de voir ces » lieux arrosés des sueurs de St François " Xavier, & de se trouver dans ces » mers, si fameuses par ses navigatious & par ses miracles. On rangea bientôt les Côtes de Johor, de Patane & de Pahan, dont les Rois sont tributaires de Siam, & la issent aux Hollandois tout le commerce de leurs Etats. Un jeune GentilhommeNormand, nommé D'Herbeville, de la suite de l'Ambassadeur, mourut d'un flux de sang, le 6 de Septembre, pour avoir mangé trop de fruits à Baravia. L'Auteur fait remarquer que

Funerail

les funerailles de mer se font avec peu de céremonies. Après avoit chanté quelques prieres, on enveloppe le corps d'un linceul, on lui attache un gros bouler aux pieds; & de dessus une planche où on l'a placé, on le laisse couler doucement dans la mer (90).

Artivée à Enfin, le 22 de Septembre, on apla Barce de perçut l'embouchure de la riviere de Siam, & la lendemain on alla mouiller à trois lieues de la Barre, qui est à l'en-

(90) Pages 139 & précedentes.

trée. Aussi-tôt l'Ambassadeur dépêcha TACHARD. le Chevalier De-Fourbin, & Mr Vachet, Millionnaire deja connu dans le Pays, pour porter la nouvelle de son arrivée au Roi de Siam & à ses Ministres. Le premier ne devoit pas passer. Bancok, qui est la premiere Place du Royaume, sur le bord de la riviere, à dix lieues de l'embouchure; & l'autre devoit prendre un Balon, qui est une sorte de Bateau fort leger, pour se rendre promptement à la Capitale. Le Gouverneur de Bancok, Turc de Nation, apprenant que l'Ambassadeur du Roi de France étoit à la Rade, se hâta de faire partir un Exprès pour la Cour. Mais on y avoit deja reçu cet avis, de la Côte

1685.

.Ville de

& la fortune de ce célebre avanturier. Il se nommoir proprement Constantin Histoire's Phaulkon, & c'est ainsi qu'il signoit. Il premier Miétoit Grec de Nation, né à Cephalonie, nistre d'un noble Venitien (91), fils du Gou-Siam. verneur de cette Isle, & d'une fille des plus anciennes familles du Pays. La mauvaise conduite de ses Parens ayant dé-

de Coromandel, par une Lettre adreffée au Seigneur Constance, alors Ministre d'Etat. L'Auteur éclaircit l'origine

(91) D'autres lui donnent une naissance très basse : mais on ne peut supposer qu'un homme tel que le Pere Tachard ait parlé avec certitude d'une chose douteuse.

TACHARD. rangé leur fortune, il sentit, dès l'âge sa naissance, de douze ans, qu'il n'avoit rien d'heureux à se promettre que de son industrie. Il s'embarqua fur un Vaisseau Anglois, qui retournoit en Angleterre. Son ef-prit & l'agrément de ses manieres lui

. Frent obtenir quelques faveurs à Londres. Mais ne les voyant pas répondre

11 entre au à ses esperances, il s'engagea au service fervice des de la Compagnie d'Angleterre, pour Anglois. passer aux Indes. Après avoir été employé à Siam pendant quelques années,

il résolut, avec le peu de bien qu'il avoit acquis, de faire le Commerce à ses frais. Il équipa un Vaisseau, qui fut repoussé deux fois par le mauvais tems, vers l'embouchure de la riviere de Siam, & qui périt enfin par le naufrage, sur la Côte de Malabar. Constance n'ayant

ge fur la Côte ie Malabar.

sauvé que son argent, qui consistoit en deux mille écus, seul reste de sa fortune, se coucha sur le rivage, accablé de tristesse, de farigue, & de sommeil. "Alors, " foit qu'il fût endormi ou qu'il eût les " yeux ouverts, car il a protesté plus ", d'une fois, à l'Auteur, qu'il l'ignoroit " lui-même (92), il crut voir une per-" sonne pleine de majesté, qui le regar-"dant d'un œil favorable, lui dit avec " beaucoup de douceur ; Retourne, re-(92) Pages 141 & fuivantes.

, tourne fur tes pas. Ce fonge, ou cette TACHAR verité, releva son courage. Le lendemain, tandis qu'il se promenoit sur le le conduit à bord de la mer, occupé des moyens de la fortune. retourner à Siam, il vit paroître un homme, dont les habits étoient fort mouillés, & qui s'avança vers lui d'un air trifte & abbatu. C'étoit un Ambassadeur du Roi de Siam, qui revenant de Perse avoit fait naufrage dans la même tempête, & qui n'avoit sauvé que sa vie. La langue Siamoise, qu'ils par-loient tous deux, leur servit à se communiquer leurs avantures. Dans l'extrême nécessité où l'Ambassadeur étoit réduit, Constance lui offrit de le reconduire à Siam. Il acheta de ses deux mille écus une Barque & des vivres. Ce secours, rendu avec autant de diligence que de génerosité, charma l'Ambassadeur & ne lui permit plus de s'occuper que de sa reconnoissance.

En arrivant à Siam, il ne put racon-voyes il plaît ter son naufrage au Barcalon, qui est au Roi de le premier Ministre du Royaume, sans relever le merite de son Bienfaicteur. La curiofité de voir Constance produisit un entretien, qui fit goûter son esprit au Barcalon, & la confiance succéda bien-tôt à l'estime. Ce Ministre étoit fort éclairé, mais ennemi du travail. Il

2685.

TACHARD, fut ravi d'avoir trouvé un homme habile & fidele, fur lequel il pût se reposer de ses fonctions. Il en parla même au Roi, qui prit par degrés les mêmes sentimens pour Constance. D'heureux évenemens fervirent à les augmenter. Enfin, le Barcalon étant mort, ce Monarque résolut de lui donner Constance pour successeur. Il s'en excusa, sans autre raison que la crainte de s'attirer l'envie des Grands: mais il offrit de continuer ses services avec le même zele, & cette modestie donna un nouveau lustre à son merite. L'Auteur en réunit tous

rice extraordinaire.

Son caracte- les trairs dans un court éloge. Il lui atre & son me- tribue " de la facilité pour les affaires, » de la diligence à les expedier, de la " fidélité dans le maniment des Finances, " & un définteressement qui lui faisoit " refuser jusqu'aux appointemens de sa " charge. Tout lui passoit par les mains : " cependant sa faveur ne l'avoit pas " changé. Il étoit d'un accès facile pour " tout le monde, doux, affable, tou-" jours prêt à écouter les pauvres, & à " leur faire justice; mais severe pour " les Grands & pour les Officiers qui " negligeoient leur devoir (93). Il avoit embrassé la Religion Protestante en An-

gleterre. Ensuire quelques Conférences

qu'il eut à Siam, avec deux Missionnai- TACHAAD. res Jefuites, le ramenerent aux principes de l'Eglise Romaine, dans lesquels il étoit né (94).

1685.

Si les François obtinrent à la Cour comment les de Siam un accueil aussi favorable qu'ils François sont

auroient pû l'esperer chez leurs plus fideles alliés, il paroît qu'ils en furent redevables à l'estime du Seigneur Constance, pour leur Nation; foit qu'elle vînt de la haute opinion qu'il avoit de la France, ou de son zele pour la Re. ligion Romaine, ou de son goût naturel pour les Sciences. Les ordres furent donnés pour recevoir l'Ambassadeur avec une distinction extraordinaire. Il fut complimenté jusqu'à Barre par les principaux Seigneurs du Royaume. Constance alla marquer lui - même, dans la ville de Siam, la maison où l'Ambassadeur devoit être reçu, & fit bâtir dans le voisinage divers appartemens pour loger les Gentilshommes de sa suite. On éleva, de cinq en cinq lieues, sur le bord de la riviere, des maifons fort propres & magnifiquement meublées, jusqu'à la Tabanque (95), qui est à une heure de la ville de Siam, pour servir à son délassement dans

<sup>(94</sup> Page 145. (55) C'est le nom du Bureau de la Douanne.

TACHARD. la route. Les Balons de l'Etat furent préparés avec beaucoup de diligence, & la dépense fut aussi peu épargnée que le travail, pour donner tout l'éclat Compliment possible à la sête.

d'un Mand rin à l'Ar baffadeur.

Les Grands Mandarins, qui furent chargés du premier compliment, étant entres dans le Vaisseau de l'Ambassadeur, le plus ancien, après l'avoir felicité de son heureuse arrivée, ajouta, suivant les idées de la métempsycose, dont la plupart des Orientaux sont fort entêtés : " qu'il savoit bien que son » Excellence avoit été autrefois em-" ployée à de grandes affaires, & qu'il y » avoit plus de mille ans qu'elle étoit » venue de France à Siam, pour renou-» veller l'amitié des Rois qui gouver-" noient alors ces deux Royaumes. » L'Ambassadeur ayant repondu au » compliment, ajouta qu'il ne se souvenoit pas d'avoir jamais été chargé " d'une si importante négociation, & » que c'étoit le premier voyage qu'il » croyoit avoir fait à Siam (96). En rentrant dans la galere qui les avoit apportés à bord, les Mandarins écrivirent tout ce qu'ils avoient vû & tout ce qu'on leur avoit dit sur le Vaisseau François.

L'Auteur L'Auteur ayant reçu ordre de pren-

(96) Page 147.

## DES VOYAGES. LIV. 11, 383

dre les devants, avec deux de ses Com- TACHARD. pagnons, se mit avec eux dans une est envoyé à chaloupe qui arriva le foir à l'entrée la ville Cade la riviere. Sa largeur, en cet en-pitale. droit, n'est que d'une perite lieue. Une demi - lieue plus loin, elle se retrécit de plus des deux riers; & de-là, sa plus grande largeur n'est que d'environ cent soixante pas. Mais son canal est fort beau, & ne manque pas de profondeur. La Barre est un bancde vase, qui se trouve à l'embouchutte, où les la route. plus hautes marées ne donnent pas plus de douze ou treize pieds d'eau. L'Auteur parle, avec admiration, de la vûe de cette riviere. Le rivage, dit-il, est couvert, des deux côtés, de grands arbres toujours verds. Au-delà, ce ne sont que de vastes prairies à perte de vue, & couvertes de riz. Comme Inondations les terres que la riviere arrose, jusqu'à frequentes une journée au-dessus de Siam, sont dans le extrêmement basses, la plupart font de Siam. inondées, pendant la moitié de l'année; & ce débordement régulier est causé par les pluies, qui ne manquent jamais de durer plusieurs mois. C'est à ces inondations que le Royaume de . Siam est redevable d'une si grande abondance de riz, qu'outre la nourriture de ses Habitans, il en sournit à

1685.

TACHARD, tous les Etats voifins. Elles donnene aussi la commodité de pouvoir aller en Balon jusqu'au milieu des champs; ce qui repand de toutes parts une prodigieuse quantité de ces petits bârimens. On en voit de grands, qui sont couverts comme des maisons. Ils servent de logemens à des familles entieres; & se joignant plusieurs ensemble, ils forment, en divers endroits, comme des villages flottans (97).

La nuit, qui surprit les trois Jesuifervations de tes, ne les empêcha point de continuer leur voyage. Ils eurent l'agreable specl'Auteur.

tacle d'une multitude innombrable de mouches luifantes, dont tous les arbres, qui bordent la riviere, étoient couverts. On les auroit pris pour autant de grands lustres, chargés d'une infinité de lumieres, que la reflexion de l'eau, unie alors comme une glace, multiplioit à l'infini. Mais, tandis qu'ils étoient occupés de cette vûe, ils se trouverent tout d'un coup enveloppés d'une prodigieuse quantité de mosquites ou de maringouins, dont l'éguillon est si perçant qu'il pénetre au travers des habits. Au point du jour, ils découvrirent un grand nombre de singes & de sapajoux, qui grimpoient

fur les arbres & qui alloient par ban- TACHARD. des. Mais rien ne leur parut plus agréable que les aigrettes, dont les arbres font couverts. Il semble, de loin, qu'elles en soient les fleurs. Le mêlange du blanc des aigrettes & du verd des feuilles fait le plus bel effet du monde. L'aigrette de Siam, assez semblable à celle de l'Afrique, est un oiseau de la figure du heron, mais beaucoup plus, petit. Sa taille est fine: fon plumage beau & plus blanc que la neige. Il a des aigrettes fur le dos & fons le ventre, qui font sa principale beauté, & qui lui donnent une figure extraordinaire (98). Tous les oiseaux champêtres font d'un plumage admirable : les uns jaunes; d'autres rouges', bleus, verds; & dans une quantité surprenante. Les Siamois, qui croyent la transmigration des ames, ne tuent point d'animaux, dans la crainte, disent-ils, d'en chasser les ames de leurs parens, qui peuvent s'y être logées.

. On ne fait pas une lieue sans rencontrer quelque Pagode, c'est à dire, un de Pagodes, Temple d'Idoles, accompagné d'un perit Monastere de Talapoins, qui sont

(98) Page 150. Tome XXXIII.

les Prêrres & les Religieux du Pays (99). Ils vivent en communauté; & leurs Maisons sont autant de Séminaires, où les enfans de qualité reçoivent l'éducation. Pendant que ces enfans demeurent sous la discipline des Talapoins, ils portent leur habit, qui consiste en deux pieces d'une toile de coton jaune, dont l'une sert à les couvrir, depuis la ceinture jusqu'aux genoux. De l'autre, ils se font une écharpe, qu'ils passent en bandouliere, ou dont ils s'enveloppent quelquefois, comme d'un petit manteau. On leur rase la tête & les sourcils, comme à leurs Maîtres, qui croiroient offenser le ciel & bleffer la modestie s'ils les laissoient croî-

rice (1).

1. Aureur at. Après avoir ramé toute la nuit, les rive à Bantrois Jesuites arriverent sur les dix heures du marin à Bancok. C'est la plus importante place du Royaume, parce qu'elle défend le passage de la riviere, par un Fort qui est sur l'autre rive. L'un & l'autre côté étoient bien pourvus d'artillerie, mais peu fortisses. Mr De-la-Mare, Ingenieur François, qui suit laisse à Siam, réqut or-

(99) Voyez la description du Royaume de Siam.
(1) Page 151.

dre du Roi de les fortifier reguliere- TACHARD. ment (2).

Depuis Bancok jusqu'à Siam, on rencontre quantité d'aldées ou de villa- teur forme, ges, dont la riviere est bordée. Ce n'est qu'un amas de cabanes, élevées s'ir de hauts piliers, pour les garantir de l'inondation. Elles font composées de bambous, arbre dont le bois est d'un grand usage dans toutes les Indes. Le tronc & les grosses branches servent à faire les piliers & les folives; & les petites branches à former le toit & les murailles. On voit, près de chaque village, un Bazar ou un Marché flottant, dans lequel ceux qui descendent ou qui montent la riviere trouvent toujours leur repas prêt; c'est-à dire, du fruit, du riz cuit, de l'arrack, espece d'eau-de-vie composée de riz & de chaux, & divers ragouts à la Siamoife dont les Européens ne peuvent gouter.

Le lendemain, troisseme jour d'Oc- L'Auteur entobre, l'Auteur entra dans Siam, sept tre dans Siami mois après son départ de Brest. Il se fit conduire d'abord à la maison du Pere Suarez, le feul Jesuite qui fût alors dans cette Ville, & de-là au Comptoir François, où il fut bien reçu par

les Officiers de la Compagnie. Énsuite (2) Ibidem.

TACHARD. s'étant rendu au Palais que le Roi 1885: faifoit préparer pour l'Ambassadeur, il y trouva le Seigneur Constance, premier, ou plutôt unique Ministre du Royaume, dont le merite quoiqu'universellement reconnu, lui parut, dit-il, au-dessus de sa réputation (3).

Il vifite le Ce Palais étoir une des plus belles Palais defliné à l'Ambaffa. maifons de la Ville, que le Ministre deur Fran-avoir fair meubler magnisquement. Il

prit plaisir à faire voir les appartemens au Pere Tachard. Entre ceux du pre-mier étage, il y avoit deux falles de plein pied; tapissées de toile peinte tres belle & très fine. La premiere étoit garnie de chaifes de velours bleu; & l'autre, de chaises de velours rouge à franges d'or. La chambre de Mr l'Ambassadeur étoit entourée d'un paravent du Japon, d'une beauté singuliere; mais rien n'avoit tant d'éclat que la salle du Divan, C'étoit une grande piece lambrissée, separée des autres appartemens par une grande cour, & bâtie pour prendre le frais pendant l'été. L'entrée étoit ornée d'un jet d'eau: le dedans offroit une estrade, avec un dais & un fautenil très riches. Dans les enfoncemens, on découvroit les portes de deux cabinets, qui donnoient fur la (5) Page 153.

riviere, & qui servoient à se baigner. TACHARD. De toutes parts, on voyoir des porcelaines de toutes sortes de grandeurs, agréablement rangées dans des niches (4).

Le Pere Suarez, Jesuite Portugais, Logement du âgé de foixante & dix ans, dont il Pere Suarez, avoit passé plus de trente dans les In-tugais. des, n'étant point en état de loger ses confreres, parce que sa maison n'étoit composée que d'une chambre & d'un cabinet, tous deux si pauvres & si mal fermés, que les Toquets, espece de Lezards fort venimeux, y étoient partout derriere ses coffres & parmi ses meubles, le Seigneur Constance faisoit bâtir aussi, pour les sept Jesuites étrangers, fept petites chambres, & une galerie pour leurs instrumens. Près de cent ouvriers y étoient occupés, avec deux Mandarins qui les pressoient nuit & jour.

Pendant qu'on poussoit ces prépara-tifs avec la derniere ardeur, le Roi fit tat & prépapartir deux des principaux Seigneurs de ratifs pour la fa Cour, avec dix Mandarins, chacun François. dans un balon d'Etat, pour aller prendre celui qui étoit destiné à l'Ambassadeur, & le conduire à l'entrée de la riviere. Il étoit magnifique, entiere-

(4) Page 155.

TACHARI 1685. ment doré, long de soixante & douze pieds, mené par soixante dix hommes de belle raille, avec des rames couvertes de lames d'argent. La chirole, qui est une espece de petit dome, placé au centre, étoit couverte d'écarlate, & doublée de brocard d'or de la Chine. avec les rideaux de même étoffe. Les balustres étoient d'ivoire, les coussins de velours; & le fond étoit couvert d'un tapis de Perse. Ce balon étoit accompagné de seize autres, dont quatre, ornés aussi d'un tapis de pied & de cou-. vertures d'ecarlate, devoient servir aux Gentilshommes de l'Ambassade, & les douze autres au reste de l'Equipage. Le Gouverneur de Bancok s'y joignit, avec les principaux Mandarins du voisinage, de sorte que le cortege étoit d'environ foixante & six Balons, lorsqu'il se rendit à l'entrée de la riviere (5). Cette espece de Bateaux, que les Siamois appellent Balons, sont d'une forme extraordinaire. Ils font fort longs & fort étroits. On en voit d'aussi longs que des Galeres, c'est-à-dire, de cent ou fix vingt pieds de longueur, qui n'en ont pas fix dans leur plus grande largeur. Les Chiourmes sont de cent, de

fix vingt, & quelquefois de trente Ra- TACHARD.

meurs.

Quoique l'Auteur s'étende beaucoup Le détail de fur l'entrée de l'Ambassadeur Fran-renvoyé à une cois, & fur les céremonies extraordi- autre Relanaires qui releverent l'éclat de sa pre-tion. miere Audience, avec un foin continuel de faire observer combien la Cour de Siam se relâcha de ses anciens usages en faveur de la Nation Françoise; ce détail semble appartenir d'autant moins à sa Relation, qu'il ne fut pas. même témoin de la plupart des évenemens qu'il raconte, & que si ces circonstances doivent trouver place dans ce Recueil, elles regardent l'article de Mr De-Chaumont, qui a publié luimême le Journal de fon voyage. Il paroît fuffire ici de fuivre le Pere Tachard dans fes propres observations (6).

Aussi-tôt que les François eurent sait Magnisemleur entrée dans Siam, le Seigneur greur Con-Constance qui demeuroir auparavant stance. dans le quartier des Japonois , vint se loger dans une belle maison qu'il avoit près de l'Hôtel de l'Ambassadeur; & pendant tout le tems que les François furent à Siam, il tint table ouverte

<sup>(6)</sup> Celles qui regardent le Royaume & la Ville de Siam, sont renvoyées à la description, avec celles des autres Voyageurs.

TACHARD. non feulement pour eux; mais, en 1685. leur faveur, pour toutes les autres Nations. Sa maison étoit fort bien meublée. Au lieu de Tapisseries, dont les Siamois n'aiment pas l'usage, il avoit fait étendre autour du Divan, un grand paravent du Japon, d'une hauteur. & d'une beauté surprenante. Il entretenoit deux tables de douze couverts, qui étoient servies avec autant d'abondance que de délicatesse, & où l'on trouvoir toutes sortes de vins, d'Espagne, du Rhin, de France, de Cepha-Ionie & de Perse. On y étoit servi dans de grands bassins d'argent, & le buffet

lés (7). . A la Cour de Siam, on ne donne Faveurs parcordées aux jamais que deux Audiences aux Ambassadeurs; celle de l'arrivée & celle François.

du congé. Souvent même on n'en accorde qu'une, & toutes les affaires sont remises au Barcalon, qui doit en rendre compte au Roi. Mais ce Prince, pour distinguer cette Ambassade, de toutes les autres, fit dire à l'Ambassadeur que chaque fois qu'il souhaiteroit une Audience, il étoit prêt à la lui donner. En effet, huit ou dix jours après l'Au-(7) Page 181.

étoit garni de très beaux vases d'or & d'argent du Japon fort bien travail-

#### DES VOYAGES. LIP. II. 39;

dience d'entrée; il lui en donna une TACHARD. leconde, qui fut suivie d'un grand festin. On avoit dresse à l'ombre des ar- Fessin royal, bres, dans la premiere Cour du Palais, fur le bord d'un canal, une grande, table de vingt quatre couverts, avec deux buffets garnis de très beaux vases d'or & d'argent du Japon, & plusieurs. cassolettes où le bois précieux d'Aquila n'étoit pas épargné. On se mit à table après l'Audience, & l'on y fut près de quatre heures. On y servit plus de cent cinquante bassins & une infinité de ragoûts, sans parler des confitures dont on fair ordinairement deux fervices. On y but de cinq ou fix fortes de vins. Tout y fut magnifique & délicat. Le Roi voulut que pour honorer l'Ambafsadeur, & rendre cette sête plus agréable, les François fussent servis ce jourlà par les principaux Seigneurs de son Royaume (8).

Ce qu'on publioit de la Pagode du plais & cs Palais & des Idoles dont elle est rem-richesses plie, ayant donné aux François la curiosité de les voir, ou ne sit pas difficulté de leur accorder cette satisfaction (9). Après avoir traversé huit ou

(8) Page 184.

(9) Comme ce fut une faveur extraordinaire, on ne aroit pas devoir la renvoyer à la description.

394 HISTOIRE GENERALE TACHARD. neuf cours, ils arriverent enfin à la Pagode. Elle est couverte de calin, qui est une espece de métal fort blanc, entre l'étaim & le plomb, avec trois toîts l'un sur l'autre. La porte est or-née, d'un côté, de la figure d'une vache; & de l'autre, de celle d'un monstre extrêmement hideux. Cette Pagode est assez longue, mais fort étroite. Lorsqu'on y est entré, on n'apperçoit que de l'or. Les piliers, les murailles, le lambris, & toutes les figures sont si bien dorés qu'il semble que tout soit couvert de lames d'or. La forme génerale de l'édifice est assez semblable à celle de nos Eglises. Il est soutenu par de gros piliers. On y trouve, en avançant, une maniere d'Autel, sur lequel il y a trois ou quatre figures d'or massif, à peu près de la hauteur d'un homme, dont les unes font debout & les autres assises, & qui ont les jambes croisées à la Siamoise. Au de-là est une espece de chœur, où se garde la plus riche & la plus précieuse Pagode du Royaume : car on donne indifféremment le nom de Pagodes aux Temples & aux Idoles. Cette statue est debout, & touche de sa tête. jusqu'au toît. Sa hauteur est de quaran-

te cinq pieds, & sa largeur de sept ou huit. L'Auteur assure qu'elle est toute

1685. Prodigicuse

d'or. De la taille dont elle est, il faut, TACHARD. dit-il, qu'il entre dans sa masse plus de cent pics de ce metal, & qu'elle Hoole d'or vaille au moins douze millions cinq massif. cens mille livres (10). Il ajoute, fur le témoignage des Habitans, que ce prodigieux Colosse a été fondu dans le lieu même où il est placé, & qu'ensuite on a construit le Temple. Il a peine à s'imaginer où ces Peuples, d'ailleurs assez pauvres, ont pû trouver tant d'or; & sa douleur est qu'une seule Idole soit plus riche que tous les Tabernacles des Églises de l'Europe (11). Aux côtés de la même figure, on en voit plufieurs autres, qui sont aussi d'or & enrichies de pierreries, mais moins grandes.

Cette Pagode n'est pas néanmoins la mieux bâtie de Siam, quoiqu'elle soit la plus riche. L'Auteur en vit une autre, dont il a jugé que la description

dorés, qui sont de pierre ou de bri-

doit suivre celle-ci.

A cent pas du Balais du Roi, vers pereniption le Midi, est un grand parc fermé de d'une admimurailles, au milieu duquel s'éleve un vaste & haut édifice, bâti en forme de croix , à la maniere de nos Eglises , surmonté de cinq domes solides &

(10' Page 187; (11) P ages 188 & fuivantes.

TACHARD

que, & d'une structure particuliere. Le dome du milieu est beaucoup plus grand que les autres; & ceux-ci sont aux extrêmités, sur les travers de la croix. Tout l'édifice est posé sur plusieurs bases ou pieddestaux, qui s'élevent les uns sur les autres en s'étrécissant par le haut : de forte qu'on y monte des quatre côtés, par des escaliers roides & étroits, de trente cinq à quarante marches, chacune de trois palmes, & couvertes de calin comme le toît. Le bas du grand escalier est orné, des deux. côtés, de plus de vingt figures, au-dessus de la hauteur natutelle, dont les unes font d'airain, & les autres de calin, toutes dorées, mais representant assez mal les personnages & les animaux dont elles sont les figures. Ce magnifique bâtiment est environné de quarante quatre grandes pyramides de formes differentes; bien travaillées, & rangées avec symmetrie, sur trois plans differens. Les quatre plus grandes sont sur le plus bas, plan, aux quatre coins; posées sur de larges bases. Elles sont terminées en haut par un long cône fort délié, très bien doré, & surmonté d'une aiguille ou d'une fleche de fer, dans laquelle font enfilées plusieurs petites boules de crystal, d'inégale grosseur.

Le corps de ces grandes pyramides, TACHARD. comme de toutes les autres, est d'une espece d'architecture qui approche assez de la nôtre, mais trop chargée de sculpture; moins simple, moins proportionnée, & par conséquent moins belle, du moins aux yeux qui n'y font pas accoutumés (12). Sur le second plan, qui est un peu au-dessus du premier, s'élevent trente six autres pyramides, un peu moins grandes que les premieres, rangées en quarré sur quatre lignes autour de la pagode, neuf de chaque côté. Elles sont de deux figures différentes; les unes, terminées en pointe comme les premieres; les autres, arrondies par le haut en campane, de la forme des domes qui couronnent l'édifice ; tellement mêlées, qu'il n'y en a pas deux de suite de même forme. Au-dessus de celles-ci dans le troisieme plan, quatre autres, qui forment les quatre coins, sont terminées en pointe; plus perires à la ve-rité que les premieres, mais plus gran-des que les secondes. Tout l'édifice, avec les pyramides, est renfermé dans une espece de cloître quarré, dont chaque côté a plus de six vingt pas communs de longueur, fur environ cent pieds de large, & quinze de hauteur. (#2 )Page 189.

1685.

TACHARD. Les galeries du cloître font ouvertes du côté de la Pagode. Le lambris est peint & doré à la Moresque. Au dedans des galeries, le long de la muraille extérieure, qui est toute fermée, regne un long piedestal, à hauteur d'appui, sur lequel font posées plus de quatre cent statues d'une très belle dorure, & disposées en très bel ordre. Quoiqu'elles ne soient que de brique dorée, elles paroissent assez bien faites : mais elles sont si semblables, que si leur grandeur n'étoit pas inégale, on les croiroit toutes sorties du même moule. Parmi ces figures, l'Auteur en compta douze de taille gigantesque; une au milieu de chaque galerie, & deux à chaque angle, affises, à cause de leur hauteur, sur des bases plates, & les jambes croisées. Il eut la curiofité de mesurer une de leurs jambes, à laquelle il trouva la longueur entiere d'une toise, depuis le bout du pied jusqu'au genou; le pouce, de la grosseur ordinaire du bras, & le reste du corps à proportion. Outre celles-ci-, qui sont de la premiere grandeur, il en vit environ cent autres, à demi gigantesques, qui ont quatre pieds depuis l'extrémité du pied jusqu'au genou. Enfin, parmi les premieres & les secondes, il en compta plus de trois cens,

dont il n'y en a guere qui soient au- TACHARE. dessous de la grandeur naturelle, & toutes dressées sur pied. Il ne parle point d'un grand nombre qui ne sont pas plus., grandes que des poupées, & qui sont mêlées entre les autres (13).

La France, au jugement de l'Auteur, n'a pas d'édifice où la symmétrie soit mieux observée que dans cette Pagode, soit pour le corps, soit pour les accompagnemens de l'édifice. Son cloître est flanqué des deux côtés en dehors, de seize grandes pyramides, arrondies par le haut en forme de dome, de plus de quarante pieds de hauteur, & de plus de douze en quarré, disposées sur une même ligne comme une suite de grosses colomnes, dans le milieu desquelles sont de grandes niches, garnies de pagodes dorées. Ce beau spectacle arrêta si longtems l'Auteur & rous les François, qu'ils n'eurent pas le tems de confiderer plusieurs autres Temples, qui étoient proche du premier, ou dans l'enceinte des mêmes murs. On juge à Siam de la noblesse des familles par le nombre des toits dont-les maifons font couvertes. Celle-ci en a cinq les uns sur les autres, & l'appartement du Roi en a sept (14).

<sup>(13)</sup> Pages 190 & précedentes.

<sup>(14)</sup> Page 191. Voyez ci-delfou la defeription.

TACHARD. Outre le festin du Roi, & ceux de.

1683; fon Ministre, il s'en faisoit d'autres, à
réjouissance l'occasion des évenemens extraordinaiqui les ac-res, où les chefs de toutes les Nations
de l'Europe', etablies à Siam, c'est-àdire les François, les Anglois, les Portugais & les Hollandois étoient invités.

dite les François, les Anglois, les Portugais & les Hollandois étoient invités. L'Auteur & ses Confreres étoient quelquefois obligés d'y affister. A l'une de ces rejouisfances succederent plusseurs sortes de divertissemens. Le premier sur

Comédie.

ces rejouissances succederent plusieurs sontes de divertissemens. Le premier flus une Comédie Chinoise, divisée par actes. Differentes postures; hardies & grotesques, & quelques sauts assez surprenans y servirent d'intermedes. Tandis que les Chinois jouoient la Comédie d'un côté, les Laos qui sont des peuples voisins du Royaume de Siam au Nord, donnerent à l'Ambassadeur le Specacle des Marionnettes des Indes, qui ne sont pas fort differentes des nôtres. Entre les Chinois & les Laos partires et productions de Siamois se de Siamoi

Marionnet tres. Entre les Chinois & les Laos parut

es des Indes, une troupe de Siamois & de Siamoifes,
disposées en rond, qui dansoient d'une
maniere que l'Auteur trouva bisarte;
c'est à dire, des mains & des pieds.
Quelques voix d'hommes & de femmes,
qui chantoient un peu du nez, jointes
au bruit, de leurs mains, régloient la

cadence (15).

- Ces jeux furent suivis de celui des TACHARD. Sauteurs, qui montoient sur de grands bambous, plantés comme des mats de quatre-vingt ou cent pieds de hauteur. Ils se renoient au sommet d'un seul pied, l'autre en l'air. Enfuite, mettant la tête où ils avoient le pied, ils élevoient les deux pieds en haut. Enfin, après s'être suspendus par le menton, qui étoit seul appuyé sur le haur des bambous, les mains & le reste du corps en l'air, ils descendoient le long d'une échelle droite, passant entre les échellons avec une agilité & une vitesse incroyable. Un autre fit mettre, fur une maniere de brancart, sept ou huit poignards, la pointe en haut, s'assit dessus, & s'y coucha le corps nû, sans porter sur d'autre appui. Ensuite il sit monter fur son estomach un homme fort pesant, qui s'y tint debout; sans que toutes ces pointes, qui touchoient immédiatement sa peau, fussent capables de la per-

cer (16). Un Concert terminoit ces divertissemens. Quoique la musique & les voix musique. n'eussent rien de fort beau pour des Européens, la nouveauté & la diversité leur donnoient assez d'agrément pour les faire entendre la premiere fois sans

(16) Ibidema

#### HISTOIRE

TACHARD, ennui. Les Siamois, les Malais, les Pe-1685. guans & les Laos faisoient entendre leur harmonie tour à tour. Leurs instrumens ressemblent assez aux nôtres; mais sont fort éloignés d'être aussi parfaits. L'Auteur en admira un qui lui parut fort extraordinaire; monté d'une douzaine de sonnettes, qui étant légerement frappées avec de perits batons, rendoient

Le 28 d'Octobre, on publia que le Spectacle d'une marche Roi devoit sortir, aller faire ses prieda Koi, res, à trois lieues de la ville, dans une

ge aboli,

fameuse Pagode, & pour rendre visite au Sancra, qui est le chef de la Religion & de tous les Talapoins du Royaume. Autrefois ce Monarque faisoit, Ridicule usa-dans cette occasion, la céremonie de

un fon tout-à-fait harmonieux (17).

couper les eaux ; c'est-à-dire , de frapper la riviere de son poignard au tems de la plus grande inondation, & de commander aux eaux de se rerirer. Mais ayant reconnu que les eaux continuoient quelquefois de monter, après avoir reçu l'ordre de descendre, il avoit renoncé à ce ridicule usage; & sa piétése reduisoit à visiter, comme en triomphe, la Pagode & le Grand-Prêtre. On prépara une galerie, sur le bord de la riviere, pour donner ce spectacle aux

(17) Page 194 & fuivantes

François. Le Seigneur Constance s'y TACHARD. plaça près de l'Ambassadeur, & lui expliqua l'ordre de la marche royale. Il voulut que les Jesuites fussent aussi prefens; & l'Auteur avoue, comme a regret, qu'ils étoient forcés d'assister à des céremonies si profanes.

1685

Vingt trois Mandarins du plus bas Ordre de la ordre parurent d'abord, chacun dans un Balon, dont la Chirole étoit peinte en rouge, & s'avancerent à la file, sur deux lignes, en cotoyant les rives. Ils étoient fuivis de cinquante quatre autres Balons, des Officiers du Roi, tous assis dans leurs Chiroles, dont les unes étoient entierement dorées, & d'autres seulement par les bords. Chaque Balon avoit depuis trente jusqu'à soikante Rameurs; & l'ordre qu'ils observoient leur faisoit occuper un grand espace. Ensuite venoient vingt autres Balons, plus grands que les premiers, au milieu de chacun desquels s'élevoit un siege doré, & terminé en pyramide. C'étoient les Balons de la Garde royale, dont seize avoient quatre-vingt Rameurs & des rames dorées. Les rames des quatre autres étoient seulement rayées d'or. Après cette longue file de Balons, le Roi parut dans le sien, élevé sur un thrône de sigure pyramidale, & très bien doré. Ce

1685.

TACHARD. Monarque étoit vêtu d'un beau brocard d'or, enrichi de pierreries. Il avoit un bonnet blanc, terminé en pointe, entouré d'un cercle d'or avec des fleurons. & parsemé de pierreries. Son Balon étoit doré jusqu'à l'eau, & conduit par six vingt Rameurs, qui avoient sur la tête une toque converte de lames d'or, & sur l'estomach des plastrons ornés de même. Les rayons du soleil donnoient un éclat merveilleux à cette parure. Le Porte-Enseigne du Roi, tout couvert d'or, se tenoit debout vers la pouppe, avec la Baniere royale, qui est d'un brocard d'or à fond rouge; & quatre grands Mandarins étoient prosternés aux quatre coins du thrône. Ce beau Balon étoit escorté de trois autres, de la même forme, qui n'étoient guere moins magnifiques: mais les toques & les plastrons des Rameurs étoient moins riches.

est salué par Ces peuples.

dont le Roi les deux rives, se mirent à genoux d'aussi loin qu'ils apperçurent le Roi, & porterent les mains jointes sur la tête, pour saluer ce Prince, en touchant sa terre du front dans cette posture, & recommençant sans cesse cette salutation, jusqu'à ce qu'ils l'eussent perdu de vûe. Vingt Balons, à chiroles & à rames rayées de lignes d'or, suivoient ce-

Les Siamois, qui étoient rangés sur

lui du Roi; & seize autres, moitié TACHARD. peints, moitié dorés, fermoient toute la marche. L'Auteur en compta cent cinquante neuf, dont les plus grands avoient près de fix vingt pieds de long, mais à peine fix pieds dans leur plus grande largeur. Il y avoit, fur ces Balons, plus de quatorze mille hommes (18). Au retour, qui fut l'aprèsmidi du même jour, le Roi, pour vitesse & prix donner de l'émulation aux Rameurs, proposé aux proposa un prix à ceux qui arriveroient suite du Roi. les premiers au Palais. Les Spectateurs prirent beaucoup de plaisir à leur voir fendre l'eau avec une extrême rapidité, & jetter continuellement des cris de joie ou de tristesse, lorsqu'ils gagnoient ou qu'ils perdoient l'avantage. La ville entiere & tout le peuple d'à-l'entour assissant à ce spectacle. Cette foule étoit rangée vers les rives, dans une infinité de Balons, qui formoient deux lignes entre la ville & la Pagode, c'est-à-dire, l'espace d'environ trois lieues. L'Auteur, après les avoir vû passer, jugea que les Balons étoient au nombre d'environ vingt mille, & qu'ils ne portoient pas moins de cent mille hommes, D'autres François assurerent qu'il y avoit plus de deux cens mille personnes. (18) Page 196.

1681.

TACHARD. Lorfque le Roi passa sur la riviere, toutes les fenêtres & les portes des maifons étoient sermées, & les sabords même des Navires. Tout le monde eut ordre de sortir; afin que personne ne fût dans un lieu plus élevé que le Roi. Ce Prince voulut être du combat qu'il avoit proposé. Mais comme son Balon étoit fourni d'un plus grand nombre de Rameurs, & des mieux choisis, il remporta bien-tôt l'avantage, & fon Balon rentra victorieux dans la ville (19).

Voyage de la Cour à

Huit jours après, il fortit encore de fon Palais avec la Reine & toutes ses femmes, pour se rendre à Louvo. C'est une ville à quinze ou vingt lieues de Siam, vers le Nord, où ce Prince pas-foit les deux tiers de l'année, parce qu'il y étoit plus libre qu'à Siam, où la politique orientale l'obligeoit de se tenir rensermé, pour entretenir ses Peuples dans le respect & la soumisfion. Le Seigneur Constance, qui avoit vû les lettres de Mathématiciens , que Louis XIV avoit accordées aux six Jesuites, avoit résolu de leur procurer une Audience particuliere à Louvo. Il les fit avertir de s'y rendre avec leurs instrumens. Deux grands Balons furent

<sup>(19)</sup> Page 198.

envoyés pour prendre leur bagage, avec TACHARD. un autre, à vingt quatre Rameurs, pour les porter. Ils partirent le 15 de Novembre.

A deux lieues de la ville ils ren- Ceremonie contrerent un spectacle nouveau, sur functore que lis Jesuites une vaste campagne, inondée à perte voyent sur la de vûe. C'étoit le convoi funebre d'un route. fameux Talapoin, chef de la Religion des Peguans. Le corps étoit renfermé dans un cercueil de bois aromatique, élevé sur un bucher, autour duquel quatre grandes colonnes de bois doré portoient une haute pyramide à plu-sieurs étages. Cette espece de Chapelle ardente étoit accompagnée d'un grand nombre de petites tours de bois, assez hautes & quarrées, couvertes de carton grofliérement peint, & de figures de papier. Elle étoit environnée d'un enclos de bois quarré, fur lequel étoient rangées plusieurs autres tours, d'espace en espace. A chacun des quatre coins, il y en avoit une aussi élevée que la pyramide du milieu, & deux plus petites à chaque côté du quarré. Toutes ces tours étoient remplies de feux d'artifice. L'Auteur en vit sortir plusieurs fusées volantes. Les quatre grandes tours, posées aux quatre coins du grand carré, étoient jointes par de petites maisons

TACHARD

de bois, peintes de diverses figures grotesques, de dragons, de singes, de démons cornus, &c. De distance en diffance, entre les cabanes, on avoit pratiqué des ouvertures pour laisser entrer & fortir les Balons. Les Talapoins du Pegu, en très grand nombre dans leurs Balons, occupoient presque tout l'espace qui étoit entre le bucher & le circuit du quarré. Ils avoient tous l'air grave & modeste, chantant de tems en tems, & quelquefois gardant un profond silence. Une multitude infinie de Peuple, hommes & femmes indifferemment, affiftoit derriere eux à cette fère mortuaire.

Une scene si nouvelle & si peu attendue sit arrêter quelque tems les François. Ils nt virent que des danses burles, ques, & certaines farces ridicules que jouoient les Peguans & les Siamois, sous des cabanes de Bambou & de jonc, ouvertes de tous côtés. Comme il leur restoit quatre ou cinq lieues à faire, ils ne surent témoins que de l'ouverture du sectacle, qui devoit durer jusqu'au soir. Ces honneurs, qu'on rend aux Morts, parmi les Siamois, leur donnent un extrême attachement pour leur Religion. Les Talapoins, que l'Auteur traite de Docteurs sort inté-

ressés, enseignent que plus on fait de dépense aux obseques d'un Mort, plus son ame est logée avantageusement dans le corps de quelque Prince ou de quelque animal considerable. Dans cette persuasion, les Siamois se ruinent souvent pour se procurer de magnifiques funé ailles (20).

Les Mathématiciens arriverent, de bonne heure, au logement où ils devoient paffer la nuit. Le Pays leur avoir paru extrêmement agréable. En fuivant le canal, qui a été creusé dans les terres, pour abreger le chemin de Siam à Louvo, ils avoient découvert, à perte de vûe, des campagnes pleines de riz; & lorsqu'ils étoient entrés dans la riviere, le rivage, bordé d'abrese verds & de villages, avoit attaché leurs yeux par la plus agréable variété (21).

Avant que de tentrer dans leurs Balons, les François voulurent voir un deux Palais en
Palais du Roi, qui étoit voisin du lieu allant à Loaoù ils avoient logé. Ils n'en virent que voles dehors, parce que le Concierge
avoit ordre de n'en accorder l'entrée à
personne. Cet édifice leur patut fort
petit. Il est entouré d'une galerie assez
basse, en forme de cloître, d'une ar-

<sup>(10)</sup> Pages 200 & précedentes.

Tome XXXIII.

TACHARD.

chitecture si irréguliere, que les piédestaux ne sont pas moins hauts que les pilastres. Autour de la galerie regne un balcon assez bas, environné d'une balustrade de pierre à hauteur d'appui. Mais, à cent pas de ce Palais, ils en virent un plus grand, & beaucoup plus regulier. Les pilastres extérieur leur parurent de très bon goût. Tout l'édifice forme un grand quarré, de cent cinquante à soixante pas de longueur. Sur les quatre côtés, font élevés quatre grands corps de logis fort exhaussés, bâtis en forme de galerie, & couverts d'un double toît, arrondi en voute par le haut. Ces galeries sont ornées en dehors, de très beaux pilastres, avec leurs bases & leurs chapiteaux, dont les proportions approchent beaucoup des nôtres. L'Auteur conclut de la regularité de ce vieux Palais, que l'Architecte, dont il est l'ouvrage, devoit avoir une grande connoissance de l'Architecture de l'Europe (22). Les galeries ne sont percées que par des portes, qui sont au milieu de chaque face. On voit, par dessus, d'autres bâtimens plus exhausfés que les premiers, & au milieu de ceux-ci un grand corps de logis qui les surpasse tous, & qui fait avec les au-

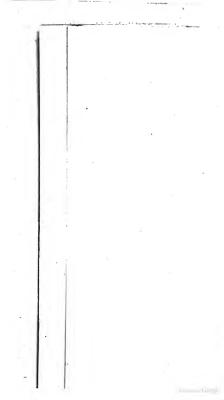





Tome IX. Nº 3.

tresune fort belle symmetrie. C'est le seul TACHARD. édifice du Pays auquel les Mathématiciens Jesuites ayent trouvé de la regularité & de la proportion (23).

De-là, ils se rendirent à Louvo, qui Description est dans une situation très agréable, de Louvo. & dans un air fort sain. Elle étoit devenue grande & fort peuplée depuis que le Roi y faisoit un long sejour. Mr De-la-Marre avoit déja reçu ordre de la fortifier à l'Européenne. Elle est située sur une hauteur qui découvre tout le pays d'à l'entour, qui n'est commandée d'aucun endroit, & qui est baignée par une grosse riviere. Il est vrai que cette riviere n'est considerable que pendant l'inondation. Mais comme le débordement des eaux & les pluies durent sept ou huit mois, la Ville ne peut gueres être assiegée de ce côté-là, qui est d'ailleurs extraordinairement escarpé. Les autres côtés sont ou des marais qu'on peut inonder facilement, ou des hauteurs en amphitéâtre, qu'on avoit dessein de renfermer dans la Ville pour servir de profonds fossés & de remparts terrassés, à l'épreuve de toute sorte d'artillerie.

L'Ambassadeur, qui s'étoit rendu aussi à Louvo, fur conduit à l'audience,

(13) Ibid.

TACHARD. Où le Roi lui parla des six Jesuires, qu'il avoir amenés, & que le Roi de France envoyoir, lui dir-il, pour faire leurs observations dans les Indes, & pour travailler à la perfection des Arts. C'étoit sous cetre idée que le Seigneur Constance les avoir annoncés à la Palais de Cour, Pendant l'audience les Jesuires

palais de Cour, Pendant l'audience les Jesuires Louvo & ser visiterent les jardins & les dehors du Palais. La situation en est fort belle. Il est placé au bord de la riviere, sur une élevation asser unie. L'enceinte en est grande. L'Auteur n'y vir rien de plus remarquable que deux grands corps de logis détachés, dont les tosts étoient tout éclatans de dorure. Cet éclat vient aux tuiles, d'un vernis jaune dont elles sont revêtues, qui brille autant que de l'or aux rayons du Soleil. On apprit à l'Auteur que chaeune de ces tuiles

coutoir quarante sous (24).

Promenade Le soir, on fit promener l'Ambasfat des le soure sa suite, sur des Elephans. Dès le jour de sa premiere Au-

dience, on lui avoit fait voir dans le lephant Palais de Siam, l'Elephant blanc, pour lequel on a tant de veneration dans les Indes, & qui avoit fait le sujet de plusieurs guerres. Il l'avoit trouvé assez petit, & si vieux qu'il en étoit ridé,

· (24) Page 20j.

### DES VOYAGES. LIV. II. #41;

Aussi lui donnoit - on trois cens ans. TACHARD, Plusieurs Mandarins étoient destinés à le servir. On ne lui offroit rien qu'en vaisfelle d'or : au moins, deux bassins, qu'il avoit devant lui, étoient d'or massif, d'une grandeur & d'une épaisseur extraordinaire. Son appartement étoit magnifique; & le lambris du Pavillon étoit fort proprement doré. L'Auteur observe que les moindres Elephans du Roi ont quinze hommes qui les servent par quartier; que d'autres en ont vingt, vingt cinq, trente, & quarante, selon leur rang, & que l'Elephant blanc en a cent. On a peine à ne pas croire cette remarque un peu exaggerée, lorsqu'il ajoure ,, que le Seigneur Constance lui " a dit, que le Roi n'a pas moins de » vingt mille Elephans dans fon Royau-

" me, sans compter les sauvages, qui sur les Ele" font dans les bois & dans les monta-phans.

" gnes. On en prend quelquefois, » assure-t-il, jusqu'à cinquante, soixan-» te, & quatre vingt même à la fois " dans une seule chasse (25).

Messieurs de l'Academie Royale des Sciences avoient recommandé aux six Jesuites d'examiner si tous les Elephans avoient des ongles aux pieds. L'Auteur n'en vit pas un seul qui n'eût cinq on-(25) Voyez la Description du Royaume de Siam,

1685.

Siii

414 HISTOIRE

1655.

TACHARD. gles à chaque pied, c'est-à dire, à l'extrêmité des cinq gros doigts .: mais leurs doigts font si courts, qu'à peine fortent-ils de la masse du pied. Il remarqua qu'ils n'ont pas, à beaucoup près, les oreilles si grandes qu'on les dépeint ordinairement. Il en vit plusieurs qui avoient les dents d'une beauté & d'une longueur admirable. Elles fortoient, à quelques-uns, plus de quatre pieds hors de la bouche; & d'espace en espace, elles étoient garnies de cercles d'or, d'argent & de cuivre. Dans une maison

de campagne du Roi, à une lieue de

pour Siam sur la riviere, il vit un petit Elephant blanc qu'on destinoit pour Successeur à celui qui étoit dans le Palais. On l'élevoit avec des foins extraordinaires. Plusieurs Mandarins étoient attachés à Ion service; & les égards qu'on avoit pour lui s'étendoient jusqu'à sa mere & à sa tante, qu'on nourrissoit avec lui. Sa grosseur étoit à peu près celle d'un bœuf. C'étoit le Roi de Camboie qui en avoit fait présent au Roi de Siam, depuis deux ou trois ans, en lui faisant demander du secours contre un sujer rebelle qui étoit soutenu par le Roi de la Cochinchine.

Enfin, le 22 de Novembre, les Maparticuliere thématiciens Jesuites furent avertis que

le Roi vouloit leur accorder, le même TACHARD. jour, une audience particuliere. Ce fur accordée aux le Seigneur Constance qui leur fit Jesuites. l'honneur de les conduire au Palais, vers quatre heures après midi. Il leur fit traverser trois cours, dans lesquelles ils virent des deux côtés, plusieurs Mandarins prosternés. En arrivant dans la cour la plus intérieure, ils trouverent un grand tapis, sur lequel ce Ministre leur dit de s'asseoir. Ils n'avoient pas d'habits de céremonie. On ne les obligea pas même de se déchausser; ce au'on leur fit regarder comme une grande marque de distinction. Aussi - tôt qu'ils furent assis, le Roi, qui alloit fortir pour voir un combat d'Elephans, dont il vouloir donner le plaisir à l'Ambassadeur, monta sur le sien, qui l'attendoit à la porte de son appartement; & remarquant les Jesuites à dix ou douze pas de lui, il s'avança vers cux (26).

Le Pere Fontenay, Superieur de les Confreres, avoir préparé un compliment. Mais le Seigneur Constance voyant le Roi pressé, parla pour eux à ce Prince, qui les regarda, les uns

<sup>(26)</sup> Page 207. L'Auteur n'explique pas plus nettement si c'est avant que de monter, ou tout monté, que le Roi s'approcha d'eux.

TACHARD. après les autres, d'un visage riant & plein de bonté. Son âge étoit d'environ cinquante cinq ans ; fa taille un peu audessous de la médiocre, mais fort droite & bien prise. Il répondit au discours

ik font trai- de son Ministre » qu'ayant sçu que le tés par le Roi, » Roi de France envoyoit les six Je-

» fuites à la Chine pour de grands » desseins, il avoit desiré de les voir, » & de leur dire de bouche que s'ils " avoient besoin de quelque chose, soir " pour le service du Roi leur maître, » soit pour leur propre usage, il avoit » donné ordre qu'on leur fournit tout » ce qui leur seroit nécessaire (27).

Les Jesuites n'eurent le tems de repondre à cette faveur, que par des remerciemens respectueux & de profondes inclinations. Le Roi continua son chemin; & passant de cette cour dans une autre, au milieu d'une haie de Mandarins prosternés devant lui, le front contre terre & dans un grand silence, il trouva, près de la premiere porte du Palais, les Chefs des Compagnies marchandes de l'Europe, déchaussés, à genoux, appuyés fur leurs coudes, auxquels il donna une courte audience.

Le Seigneur Constance avoit prévu que le tems manqueroit aux Jesuites

(17) Ibidem,

pour prononcer leur compliment, & TACHARD. leur avoir confeillé de le faire traduire en langue du Pays. Le Superieur, qui étoir chargé de la copie, en Siamois & en François, n'oublia pas de la préfenter au Monarque, qui donna ordre à fon Ministre de la prendre. Cette Piece, l'ouvrage de six Jesuites célebres, merite la distinction d'être inserée ici dans ses propres termes:

" Sire, nous avons quitté le plus Harangue grand Roi que la France ait jamais eû; qu'ils font à mais notre bonheur, en arrivant ici, ce Prince.

» est de retrouver dans votre Majesté
» les qualités de ce grand Prince (28).
» Cette grandeur d'ame, qui vous porte
» à secourir si génereusement vos Al» liés, le courage avec lequel vous re» primez vos ennemis, les avantages que
» vous venez de remporter sur eux, cette
foumission extraordinaire de vos Su» jets, cette magniscence avec laquelle
» vous vous vous montrez à eux, ces Am-

" bassades télebres que vous recevez des parties du monde les plus éloignées, cette protection que vous donnez aux Etrangers, cette affection particuliere que vous témoignez aux Ministres de l'Evangile, cette bien-

(28) L'Auteur fait, dans un autre endroit, un por ; trait du Roi de Siana, qui justific cet éloge, p. 235.

ς, γ.

1685.

TACHARD. " veillance que vous avez la bonté de " nous marquer ausi; toutes ces chorfes, Sire, font des marques que vous » êtes un Roi magnanime, victorieux, " politique, équitable; & comme vos " Sujets & la Renommée le publient, » le plus grand de rous les Rois qui » ayent jamais porté la couronne de w Siam.

" Les Sciences dont nous faisons » profession, Sire, sont estimées par " toute l'Europe. Notre Roi les aime, " jusqu'à leur élever des Observatoires " fuperbes dans fa ville Capitale, & à " donner fon auguste nom au College " de notre Compagnie, dans lequel on " les enseigne. Nous les avons culti-" vées depuis notre jeunesse, particu-" lierement l'astronomie, qui est plus " conforme à nos inclinations, parce " qu'elle porte nos esprits à penser sou-» vent au Ciel , le séjour des bienheu-" reux & notre veritable Patrie. Sa Ma-» jesté Très Chrétienne, sachant que no-" tre profession est de nous servir des » Sciences humaines, afin de porter » les hommes à la connoissance & à " l'amour du vrai Dieu, & persuadé » que nous avons fait une étude parti-» culiere des Mathématiques, nousa » choisis pour aller à la Chine en qua-

» lité de Mathématiciens. Ainsi nous TACHARD. » fommes chargés de travailler, de con-» cert avec ceux qui demeurent à Paris » auprès de sa personne, à la persec-" tion des Arts & des Sciences. Pour » nous faciliter un si grand dessein, » notre grand Monarque nous a donné » des Lettres Patentes, qui nous re-» commandent à tous les Princes de la » Terre, en consideration desquelles vo-» tre Majesté nous comble aujour-» d'hui d'honneur en nous admettant en » sa presence. " Il nous est impossible, Sire, de

» reconnoître nous-mêmes une telle fa-» veur. Mais ne le pouvant pas de la " maniere que nous le devons, Votre » Majesté nous permettra de le faire de » la maniere que nous le pourrons. » Nous fommes Serviteurs du vrait " Dieu & Sujets d'un grand Monarque. " Comme Sujers d'un si grand Roi, " nous l'informerons des graces que Vo-» tre Majesté nous fait; & comme Servi-" teurs du vrai Dien, nous le prierons » instamment de combler votre regne " de toutes sortes de prospérités, & d'é-» clairer Votre Majesté de ses divines » lumieres, afin qu'elle possede le Ciel " après avoir regné si glorieusement sur » la Terre.

TACHARD. Voyage des Jeluites.

Il n'est pas difficile de juger que le principal motif des six Jesuites, & dans fur l'objet du leur Voyage, & dans l'exercice de leurs instrumens de Mathematique, étoit le zele de la Religion, auquel l'interêt des sciences & les ordres de leur Roi servoient de pretexte. Mais on s'étoix

trop flatté à la Cour de France, en con-France sur la de Siam avoit accordées aux Missionconversiondu Roi de Siam, inaires, qu'il étoit disposé à recevoir les lumieres de l'Evangile. C'est ce que le Seigneur Constance ne fit pas difficulté de déclarer à l'Ambassadeur ; quoique si zelé lui-même pour la conversion des Siamois, qu'il partageoit continuelle-ment ses soins entre les affaires du Chrifrianisme & celles de l'Erar. Les efforts. qu'il fit, pour seconder les François dans le projet de le du Roi, demandent d'être lus avec toute l'étendue que l'Auteur leur donne dans son recit, & ne font pas moins d'honneur à son habileté qu'à sa Religion (29).

Projet d'un à Siam.

Quelques jours après l'Audience des observatoire Jesuites, ce Ministre entretint le Roi sur un projet qu'il méditoit depuis longtems, de faire venir à Siam douze Mathematiciens du même ordre, qu'il avoit déja demandés à leur Géneral, & sur (ay) Pages 216 & furvantes.

le dessein de bâtir un Observatoire, à TACHARE. l'imitation de ceux de Paris & de Pekin. Ce Prince ayant approuvé ses idées, il jugea qu'il étoit nécessaire de renvoyer promptement en Europe, un des fix Jesuites François, qui se trouvoient à Siam, pour hâter l'exécution d'une entreprise si importante au Christianisme. Cette commission tomba sur le Pere

Tachard, qui gémit beaucoup de se voir éloigné pour long-tems de la Chine, après laquelle il soupiroit, dit-il,

depuis tant d'années (30). Ce fut dans la même occasion que vue du seile Seigneur Constance communiqua gneur Conaux Jesuites une autre vûe, qu'il croyoit la conversion capable de contribuer beaucoup à la des Siamois.

conversion des Siamois. » Il ne suffi-

» foit pas, leur dit-il, de gagner leur » estime & leur affection par le zele, » par la douceur & par la science. Con-» noissant parfaitement le genie de

" cette Nation, il jugeoit qu'outre l'Ob-" fervatoire il falloit encore une autre " Maison de Jesuites, où l'on menât,

» autant qu'il seroit possible, la vie » austere & retirée des Talapoins, si au-

» torifés parmi le peuple; qu'on prît leur habit, qu'on les vît souvent, &

» qu'on s'efforçat d'en attirer quelques-(30) Page 111.

1685.

TACHARD. " uns à la Religion. En effet, on avoit appris, depuis peu, que cette conduite avoit réussi aux Jesuites Portugais. Un

Les Jesui-Missionnaire François, qui avoit été à B. amines.

re du Madu-Saint-Thomé depuis deux mois, racondes toit, que ces Peres avoient passé plusieurs années au Maduré, vers Bengale, sans recueillir aucun fruit considerable de leurs travaux. Le Superieur de cette Mission faisant reflexion à l'attachement de ces Peuples pour les Bramines, qui sont leurs Prêtres ou leurs Religieux, jugea qu'en prenant l'habit Bramine, & vivant à leur maniere, il pourroit s'attirer la confiance de toute la Nation. Il communiqua ce projet à ses Superieurs, qui le proposerent au Saint Siege. On l'examina au Tribunal de la propagation de la Foi; » & sur » l'exposition que l'habit particulier des » Bramines n'étoit pas une marque de » Religion, mais d'une noblesse & » d'une qualité distinguée, on permit au Superieur de Maduré, & à quelques . autres Jesuites du même sentiment, d'éprouver ce moyen pour la conversion d'un grand Pays. Ils prirent austi-tôt la marque des Bramines, & commencerent à mener la même vie : c'est-à-dir qu'on vit ces hommes Apostoliques, la tête & les pieds nuds, marcher sur le

fable brulant, exposés sans cesse aux TACHARD. plus grandes ardeurs du foleil, parce que les Bramines ne portent point de chaussure & ne se couvrent jamais la tête; ne vivre que d'herbes, & passer trois ou quatre jours sans nourriture, fous un arbre, ou dans un chemin public, attendant que quelque Indien, cette sufe. touché de cette étrange austerité, vînt les écouter. Ils ont converti, par cette voye, plus de foixante mille Îndiens (31).

1685.

On n'a point oublié que le jour même de l'Audience, le Roi devoir faire voir à l'Ambassadeur un combat d'Elephans. Il avoit donné ordre qu'on en preparât fix, pour les fix Jesuites, qu'il vouloit voir présens à ce spectacle. Le Seigneur Constance leur donna un Mandarin pour les conduire. Ils trouverent, en [Comment on fortant du Palais, six Elephans avec monte sur les leurs chaifes dorées & des coussins fort propres. Chacun s'étant approché du sien, l'Auteur décrit la maniere dont on les y fit monter. Le Pasteur, c'est le nom qu'on donne à l'homme qui est sur le cou de l'Elephant pour le gouverner, fit mettre l'animal à genoux, & le fit ensuite coucher à demi sur le côté; de forte qu'on pouvoit poser le pied sur (31) Pages 212 & fuivantes.

une des jambes de devant qu'il avan-1685. coit, & de-là fur fon ventre : après quoi se redressant un peu, il donnoit le tems de s'asseoir commodément dans la chaise qu'il porte sur le dos. On peut aussi se servir d'échelles, pour se mettre à sa hauteur. C'est pour la commodité des Etrangers, qui ne sont pas accoutumés à cette monture, qu'on met des chaises sur le dos de ces animaux. Les Naturels du Pays, de quelque qualité qu'ils foient, à l'exception du Roi, montent sur le cou & les conduisent

eux-mêmes. Cependant, lorsqu'ils vont niere de mon- à la guerre ou à la chasse, ils ont deux Pasteurs, l'un sur le dos, l'autre sur la crouppe de l'Elephant; & le Mandarin est au milieu du dos, armé d'une lance ou d'une espece de javelot. L'Auteur remarqua, dans une chasse, que le Roi, qui étoit sur son Elephant dans une espece de thrône, se leva sur ses pieds lorsque les Elephans sauvages voulurent forcer le passage de son côté, & se mit sur le de du sien pour les arrêter

Combat (32). l'Elephans.

Les Jesuites suivirent le Roi dans une grande plaine, à cent pas de la ville. Ce Monarque avoi: l'Ambassadeur à sa droite, éloigné de quinze ou

(32) Page 216,

vingt pas, le Seigneur Constance à sa TACHARD gauche, & quantité de Mandarins aurour de lui, prosternés par respect aux pieds de son Eléphant. On entendit d'abord des trompettes, dont le son est fort dur & fans inflexion. Alors les deux Elephans destinés pour combattre jetterent des cris horribles. Il étoient attachés par les pieds de derriere, avec de grofses cordes que plusieurs hommes tenoient pour les retirer si le choc devenoit trop rude. On les laisse approcher de maniere que leurs défenses le croifent, sans qu'ils puissent se blesser. Ils se choquent quelquefois si rudement, qu'ils se brisent les dents, & qu'on en voit voler les éclats. Mais, ce jour-là, le combat fut si court qu'on crut que le Roi ne l'avoit ordonné que pour se procurer l'occasion de faire avec plus d'éclar un present à Mr De-Vaudricour, qui avoit amené les deux Mandarins Siamois, & qui devoit conduire ses Ambassadeurs en France. A la fin du spectacle, Sa Majesté s'approcha de lui, & lui donna de fa main un sabre dont la poignée étoit d'or massif, & le foureau d'écaille de tortue, orné de cinq lames d'or, avec une grande chaîne de filigrane d'or, pour lui servir de baudrier, & une veste de brocard à

TACHARD

boutons d'or. Cette sorte de sabre ne se donne à Siam qu'aux Géneraux d'armée, lorsqu'ils partent pour aller à la guerre. Mr De-Joyeux, Capitaine de la Fregate Françoise, reçut aussi un present de la même nature, mais moins magnisique (33).

La plupart des jours que le Roi pafa au Palais de Louvo, furent employés en spectacles. L'Auteur & ses confreres furent obligés d'assister à celui des Elephans contre un Tigre; toujours sur la même monture, pour ne pas scandaliser les Talapoins, qui se font un crime

Combat de trois Elephans contre un Ti-

de monter à cheval (34). On avoit élevé, hors de la ville, une haute palissade de Bambous, d'environ cent pieds en quarré. Au milieu de de l'enceinte étoient trois Elephans, destinés pour combattre le Tigre. Ils avoient une espece de grand plastron, en forme de masque, qui leur couvroit la tête & une partie de la trompe. Aussitôt que les spectateurs furent placés, on fit fortir de la loge, qui étoit dans l'enfoncement, un Tigre d'une figure & d'une couleur, qui parurent nouvelles aux François. Outre qu'il étoit beaucoup plus grand, plus gros, & d'une taille moins effilée que ceux qu'ils

<sup>(33)</sup> Page 217. (34) Page 218.

avoient vûs en France, sa peau n'étoit TACHARD. pas mouchetée; mais au lieu de toutes les taches semées sans ordre, il avoit de longues & larges bandes en forme de cercles. Ces bandes, prenant sur le dos, fe joignoient par-dessous le ventre, & continuant le long de la queue, y formoient comme des anneaux blancs & noirs, placés alternativement. La tête n'avoit rien d'extraordinaire, non plus que les jambes, excepté qu'elles étoient plus grandes & plus grosses que celles des Tigres communs, quoique ce ne for qu'un jeune Tigre, qui pouvoit croître encore. Le Seigneur Constance dit aux Jesuites qu'il s'en trouvoit dans le Royaume de trois fois plus gros, & qu'étant un jour à la chasse avec le Roi , il en avoit vû un de fort près, qui étoit de la grandeur d'un mulet. C'est une espece particuliere; car le Pays en produit aussi de petits, tels que ceux qu'on apporte d'Afrique en Europe, & l'Auteur en vir un le même jour à Louvo (35).

On ne lâcha pas d'abord le Tigre, qui devoit combattre; mais on le tint attaché par deux cordes; de forte que n'ayant pas la liberté de s'élancer, le premier Elephant qui l'approcha lui

(35) Page 219.

1685.

TACHARD 1685. donna deux ou trois coups de sa trompe fur le dos. Ce choc fur si rude, que le Tigre en ayant été renversé, demeura quelque tems sur la place, avec aussi peu de mouvement que s'il eût été mort. Cependant lorsqu'on l'eur délié, il fit un cri horrible, & voulut se jetter sur la trompe de l'Elephant, qui s'avançoit pour le frapper. Celui-ci, la repliant adroitement, la mit à couvert par ses défenses, dont il atteignit le Tigre, & qui lui firent faire un fort grand faut en l'air. Cet animal parut étourdi du coup, ou de sa chute. N'osant plus s'approcher, il fit plusieurs tours le long de la palissade; & quelquefois il s'élançoit vers les spectateurs qui paroissoient dans les galeries. Alors on poussa, contre lui, les trois Elephans, qui lui donnerent tour à tour de si rudes coups, qu'il fit encore une fois le mort. Ils l'eussent tué, sans doute, si l'Ambassadeur n'eût demande grace pour lui.

Illumin tion. Le lendemain au foir, il se sir au Palais une grande illumination, qui se renouvelle tous les ans. Elle consistoir en dix huit cens ou deux mille lumieres, dont les unes étoient rangées sur de petites sensères, pratiquées exprès dans les murs de l'enceinte, & les autres dans des lanternes, dont l'Auteux et al.

admira l'ordre & la forme; fur-tout TACHARD. celle de certains grands falots, en forme de globes, qui sont d'un seul morceau de corne, transparente comme le verre, & quelques àutres d'une espece de verre fait de riz. Ce Spectacle étoit accompagné du son des tambours, des fifres & des trompettes. Pendant que le Roi l'honoroit de sa présence, la Princesse en donnoit un semblable aux Dames de

la Cour, d'un autre côté du Palais (36). Les Jesuitos

1685.

Le Seigneur Constance fit voir aux Jesuites l'Elephant Prince, qui étoit voyent l'Eled'une beauté & d'une grosseur extraor-dinaire. On lui donnoit ce nom, parcequ'il étoit né le même jour que le Roi. Ils virent aussi l'Elephant de garde, qu'on releve chaque jour, dans un pavillon voisin de l'appartement du Roi, & qu'on tient prêt jour & nuit pour son usage (37).

Le Roi, qui cherchoit à donner fans cesse de nouveaux divertissemens aux François, leur fit voir un jour la maniere de prendre les Elephans. Mais cet article paroissant appartenir à la description génerale de Siam, il ne reste à fuivre ici l'Auteur que dans les obsertions que les Jesuites firent à Louvo.

( 36 ) Page 12e. (37) Ibidema

Ils les avoient commencées en arri-TACHARD.

vant dans cette Ville, fur- tout celles 1685. tions aftrono qui leur étoient nécessaires pour obsermiques faites ver exactement une Eclipse de Lune à Louvo.

qui devoit arriver le 11 de Décembre. Ils n'avoient pû se servir jusqu'alors de leurs instrumens pour ces opérations, parce que la Ville & les Fauxbourgs étoient tellement inondés , qu'ils n'avoient pû trouver d'endroits pour les placer. La maison même où ils étoient logés recevoit tant d'agitation par les eaux, que leurs pendules & leurs quarts de cercle en souffroient beaucoup. Enfin, le 6 & le 7 de Decembre, ils remarquerent!, par l'anneau astronomique de Butterfield, que la variation de l'aiguille étoit de deux degrés vingt minutes à l'Ouest; & pendant ces deux jours consecutifs, cette observation fut trouvée constamment la même (;8).

tion yout une

phans.

Mais le Roi ayant sait connoître à l'Amchasse d'Ele-bassadeur de France qu'il souhaitoit que l'observation de la premiere Eclipse se

fit en sa présence, on choisit pour le (38) Le 9 du même l'Ouest, par la machine pamois, par les hauteurs

prifes du même bord du foleil , main & foir , l'heure veritable du midi à la pendule à secondes, étoir de douze heures cinq minutes trois secondes. La variation de l'aiguille vers

rallattique de Chapotot . fut remarquée une fois de frize minutes feulement, une autre de trente & une minutes, une autre de trente cinq , & une autre de trente huit, p. 239.

travail une maison , nommée Tlée Pouf- TACHARD. 1685.

Jonne, une petite lieue à l'Est de Louvo, & peu éloignée d'une Forêt où Sa Majesté devoit prendre le divertissement de la Chasse des Elephans. Le 10, ce Prince invita l'Ambassadeur à voir les illuminations qui se faisoient pour cette chasse, & voulut que les six Jesuites assistassent aussi à ce Spectacle. L'Auteur

en a fait la description.

Un corps d'environ quarante six mille hommes avoit formé, dans les bois, & fur les montagnes, une enceinte de vingt six lieues en quarré long, dont les deux grands côtés étoient chacun de dix lieues, & les deux autres de trois. Cette vaste étendue étoit bordée de deux rangs de feux, qui regnoient sur deux lignes, l'une à quatre ou cinq pas de l'autre, & qu'on entretient toute la nuit, du bois de la Forêt. Ils sont soutenus en l'air, à la hauteur de sept ou huit pieds, sur de petites plates-formes quarrées, élevées sur quatre pieux; ce qui les fait découvrir tous à la fois. Ce Spectacle parut à l'Auteur, pendant les tenebres, la plus belle illumination qu'il eût jamais vûe. De grandes lanternes, disposées d'espace en espace, faisoient la distinction des quartiers, qui étoient commandés par differens

TACHARI 1685. Chefs, avec un certain nombre d'Elephans de guerre, & de Chasseurs armés comme les Soldas. On tiroir, par intervalles, de petites pieces de campagne, pour étonner tout à la fois, par le bruit & par la vûe des feux, les Elephans qui voudroient forcer le pasfage. L'oubli de cette précaution avoit fair manquer une chasse précedente. Comme il s'étoit trouvé, dans l'en-

Adrelle lur. Schille de Ceinte, une montagne escarpée, on quelques Elephans, avoit négligé d'y placer des feux, des

;

avoit négligé d'y placer des feux, des Gardes, & de l'artillerie, parce qu'on l'avoit crue inacceffible à des animaux d'une si énorme grosseur; mais dix ou douze s'étoient échappés avec une adresseurs trompes pour s'attacher à un des arbres, qui étoient sur la pente de la montagne. Du premier arbre, ils s'étoient guindés au tronc d'un autre; & grimpant ainsi d'arbre en arbre, ils étoient parvenus avec des efforts incroyables, jusqu'au sommet de la montagne. d'où ils s'étoient fauvés dansles bois (39).

Château de Après une collation magnifique de Tiée Peuf confitures & de toutes sortes de fruits, qui fut servie dans un lieu fort agréa-

ble, autour duquel on avoit placé des

. (39) Page 142.

Elephans

1685.

Elephans de guerre & des feux, pour TACHARD. garantir les François des Tigres & des autres animaux feroces qui pouvoient se trouver dans l'enceinte, le Seigneur Constance mena les Jesuites au Château de Tlée Poussonne, où le Roi s'étoit déja rendu pour assister à l'observation de l'Eclipse. Ils arriverent, à neuf heures du foir, au bord d'un canal qui conduit au Château, où ils étoient attendus par un Balon du Roi. Ce canal est fort large, & long de plus d'une lieue. Il étoit éclairé, fur les deux rives, d'une infinité de feux, éle. vés comme ceux qu'on a décrits. A un demi quart de lieue du Château, les Rameurs, qui avoient nagé jusqu'alors avec beaucoup de force & de bruit, commencerent à ramer si doucement qu'on n'entendoit presque pas le bruit de leurs rames. On avertit les Jesuites qu'il falloit se taire ou parler fort bas regautour Lorsqu'ils descendirent au rivage, tout des Palais du Roi. étoit si tranquille, malgré la multitude de Soldats & de Mandarins qui se trouvoient aux environs, qu'ils se crurent dans une folitude écartée. Ils cemployerent d'abord à disposer leurs lunettes surdivers appuis qu'on avoit élevés dans cette vûe. Mais n'ayant pas eu besoin de donner beaucoup de tems à ce rra-Tome XXXIII.

TACHAR

vail, ils se rembarquerent une heureaprès, pour aller passer une partie de la nuit dans la maison du Seigneur Constance, qui étoit à cent pas du Palais.

Chaufletrappes Siamoi-

En débarquant au pied de la muraille qui est au-delà du canal, ils furent exposés au danger de s'enferrer dans une espece de chaussetrappes, composées de plusieurs chaînes de fer, qui sont placées à côté les unes des autres à un demi-pied de distance, & qui occupent la largeur du terreplain, entre le canal & le mur. Ces chaînes font armées d'un double rang de grosses pointes de fer. On les tend chaque nuit au-tour du Château, pour en défendre les approches. L'Officier de garde reçut ordre de les faire lever, à l'occasion d'un des six Jesuites, qui faillit de s'engager, dans ce dangereux labyrinthe. Ensuite s'étant approchés de la muraille, ils marcherent dans un perit sentier, de deux pieds de large, qu'on laisse libre pour faire les rondes de nuit; & fur les onze héures du foir, ils arriverent à la maison du Seigneur Constance (40).

On leu laissa trois ou quatre heures de repos, après lesquelles ils s'embarquerent, pour se rendre à la galerie où se devoit saire l'observation. Il étoit près

(40) Page 244.

de trois heures après minuit. Les Ma- TACHARDA thematiciens, à leur arrivée, préparerent, pour le Roi, une fort bonne lunette de cinq pieds, dans la fenêtre d'un fallon qui donnoit fur la galerie. On avertit ce Prince, qui vint aussi-tôt Observation à cette fenêtre. Les Mathematiciens d'une Eclipse étoient assis sur des tapis de Perse, les Châreau uns aux lunettes d'approche, les autres Tlée Pouf-

1685.

à la pendule. D'autres devoient écrire le tems de l'observation. Ils faluerent le Monarque de Siam ; par une profonde inclination, & chacun commença fon exercice (41).

Le Roi parut prendre un vrai plaisir à voir toutes les taches de la Lune dans la lunette; fur-tout lorfqu'on lui fit remarquer leur conformiré avec le Type qu'on en avoit fait à l'Observatoire de

(41) Ces observations se trouvent dans les Memoires de l'Académie des Sciences. .Il fuffira de remarquer ici que par le réfulrat, la difference des longitudes de Paris & de Louvo, est quatre-vingt dix huit degrés trente deux mirantes, & par confequent que la longitude de Paris étant vingt deux, trenre, celle de Louve eit cent vingt un , deux. Par les observations de l'Eclipfe de lune, du 21 Fevrier 1681, on avoit trouvé la

longitude de Siam de cent vingt un degrés, ce qui s'accorde parfaitement avec l'observation du Pere-Tachard, Il observe que c'est une chose étonnante qu'il y ait des . Carres modetnes qui mettent la longitude de Siam à cent quarante cinq degrés; au lieu que la grande Carte de l'Observatoire, faite avant toutes ces observations. la donne de cent vingt deux degres, c'est à-dire, un degre près de ces oblesvations . p. 250.

TRCHARD. Paris. Il fit diverses questions: Pour

eiens.

queilions quoi la Lune paroissoit renversée dans que le Roi de la lunette? pourquoi l'on voyoirencore Siam fait aux la partie de la lune qui étoit éclipsée ? quelle heure il étoit à Paris? à quoi des observations, faites de concert dans des lieux si éloignés, pouvoient être uriles, &c. Tandis qu'on satisfaisoit sa curiosité par des explications, un de ses principaux Officiers apporta, sur un grand bassin d'argent, six souranes, & autant de manteaux de fatin, dont le Roi sit present aux Mathematiciens. Il leur permit de se lever, & de se tenir debout en sa presence. Il regarda dans la lunette après eux. Toutes saveurs, remarque Tachard, qui devoient paroî-

re l'Auteur.

lent qu'on approche d'eux (42). Sa Majesté apprenant ensuite que dontil hono- c'étoit l'Auteur qui devoit retourner en France, lui demanda ses conseils & ses bons offices pour les Ambassadeurs qu'il y devoit envoyer par le même Vaisseau. Il leur avoit ordonné, ajouta-t-il, de demander au Roi de France douze Mathematiciens Jesuites. En même tems, le grand Chambellan prefenta an Pere Tachard, far un grand f41) Page 146.

tre fort fingulieres à ceux qui sçavent avec quel respect les Rois de Siam veu-

bassin d'or, deux fort beaux Crucifix. TACHARD. Le Christ étoit d'or massif; la croix de Tambag, qui est un mêlange de sept parties d'or, & de trois autres parties d'un metal aussi precieux que l'or même. Le pied étoit d'argent. Sa Majesté dit à l'Auteur que le plus grand séroit pour le Pere De-la-Chaise, Consesseur du Roi, dont il connoissoit le merite & la fidelité par le recit du Seigneur Constance; que le Pere Confesseur ne pouvoit lui rendre un service plus agréable, que d'obrenir du Roi son Maître douze Mathematiciens, & qu'à leur arrivée, ils trouveroient à Louvo & à Siam, un Observatoire, une Maison & une Eglise. Il donna ordre en même tems, au Seigneur Constance, de choifir avec les Peres des emplacemens pour ces édifices & de les faire bâtir inceffamment. Pour le second Crucifix, il le donna de sa propre main au Pere

1.85.

qu'il avoit trouvée avec les Jesuites, (43) Ce font les propres termes du Roi; ce qui est confirme par une Lettre du Seigneur Constance , au l'ere de Ja Chaife , page 254.

Tachard, pour lui servir de fidelle compagnon dans son voyage (43). Lui ayant souhaité un prompt retour, il ne se retira qu'après avoir témoigné d'une maniere fort obligeante, la satisfaction

dans une exercice qui avoit duré deux TACHARD. 1685. heures. Il n'avoit eu près de sa personne que le Seigneur Constance, le grand Chambellan, & un Gentilhomme de sa Chambre (44).

L'Eclipse est

(44) Page 243.

parfaitement logue Brami-

lune.

Un Astrologue Bramine, qui étoit à prédite im-Louvo, avoit predit la même Eclipse, par un Aftro- à un quart d'heure près; mais il s'étoit considerablement trompé en soutenant que l'émersion ne paroîtroit sur l'horison qu'après le lever du Soleil. L'Auteur regrette de n'avoir pas entendu la Langue Siamoise, pour sçavoir de ce Bramine la manière dont il calculoit les Réveries des Eclipses. Mais il conclut du moins de Talapoins fur ses observations, qu'il n'étoit pas du sentiment des Talapoins Siamois, qui enseignent que lorsque la Lune s'éclipse, un dragon la devore & la rejerre ensuire. Quand on leur objecte que les Marhemariciens de l'Enrope predisent l'instant même de l'Eclipse, sa grandeur, sa durée, & qu'ils savent pourquoi la Lune est quelquefois éclipsée toute entiere, quelquefois à demi; ils repondent froidement que le dragon a ses pas reglés, que les Européens en connoissent l'heure, & la mesure de son appetit, qui est quelquesois plus grand ou plus petit. Toutes les preu-

ves, qu'on leur apporte ne peuvent leur TACHARD. faire abandonner cette chimere (45).

Il restoit à prendre les Elephans qu'on tenoit renfermés dans l'enceinte, & le Elephans, Roi voulut que les Mathematiciens le suivissent à cette chasse. Le jour même des observations, ils partirent à sept heures du marin. On s'enfonça dans les bois, l'espace d'une lieue, jusqu'à l'enclos où les Elephans sauvages avoient été resserrés. C'étoit un parc quarré, de trois ou quatre cens pas géometriques, dont les côtés étoient fermés par de gros pieux ; avec de grandes ouvertures néanmoins, qu'on avoit laissées de distance en distance. Il s'y trouvoit quatorze Elephans de guerre, pour empêcher les sauvages de franchir les palissades. Les six Jesuites étoient placés derriere cette haie, & fort près du Roi. On poussa, dans l'enceinte du Parc, une douzaine d'Elephans privés, des plus forts, fur chacun desquels étoient montés deux hommes, avec de grosses cordes à nœuds coulans, dont les bouts étoient attachés aux Elephans qu'ils vouloient prendre, & qui se voyant poursuivis, se presenterent aux barrieres pour forcer le passage. Mais tout étant bloqué d'Elephans de guerre, (45) Page 251.

TACHARD, qui les repoussoient dans l'enclos, les chasseurs jettoient si adroirement leurs nœuds, dans l'endroit où ces animaux devoient mettre le pied qu'ils ne man-

Comment quoient gueres de les arrêter. Tout fut en apprivoise les Etephans pris dans l'espace d'une heure. L'usage sawrages, est d'attacher ensuite chaque Elephant

auvage entre deux Elephans privés, avec lesquels il suffit de les laisser quinze jours pour les apprivoiser (46). Dans cette troupe d'Elephans sauvages, il s'en trouva deux ou trois, s fort jeunes & fort petits. Le Roi dit à l'Ambassadeur qu'il en enverroit un à Mr le Duc de Bourgogne. Mais faisant reflexion que Mr le Duc d'Anjou pourroit souhaiter aussi d'en avoir un, il ajouta qu'il vouloit lui en envoyer un plus petit, afin qu'il n'y cût point de jalouse entre ces deux Princes (47).

Derniere Ree La derniere fête où l'Auteur se trouoù l'Auteur va obligé d'assisser sur un repas magniguiste.

fique, que le Roi fit donner aux François après l'audience de congé. Ils trouverent dans un beau fallon, au milieu d'un parterre entouré de jets d'eau, une grande table dressée, de plus de cinquante couverts. Tout fut servi dans de grands bassins d'argent. L'abon-

<sup>(47)</sup> Ividem.

#### DES VOYAGES. LIV. II. 441

dance des viandes n'y fut pas moins TACHARD, admirable que la délicatesse des ragoûts. On n'y manqua d'aucune sorte de vins, ni des meilleuresconfi tures de la Chine & du Japon.

1685.

Pendant que les preparatifs se faisoient pour le départ, l'Auteur eut, avec le Pere Suarez & le Pere Fuciti. un entretien qui interesse trop l'honneur de sa Compagnie pour ne pas être regardé comme une des plus importantes parties de cette Relation. Il merite d'être rapporté dans ses propres termes. -

- Ces Peres, dit-il, avoient appris à Son Entre-» souffrir sans se plaindre. Ils avoient, peres Suarez » sur ce point, une délicatesse de con- & fucit sur sur sur les injustices secience, qui leur faisoit garder des qu'onfait aux mesures dont la morale la plus se Jesuites. » vere ne s'accommode pastoujours. Ils » étoient surpris qu'on accusat les Je-" fuites, qui sont aux Indes, de prendre » de l'argent pour administrer le Bap-» tême, dire la Messe, &c. lorqu'une » infinité de Peuples pouvoient rendre » témoignage du contraire, & ils me 21 protesterent, devant Dieu, qu'on " n'avoit jamais rien fait qui pût alterer » le moins du monde la regle de leurs » constitutions. Je cherchois, depuis a long-tems, à m'éclaireir d'un fait

TAKHARD.

» qui avoit éclaté. Je leur demandai, s'il » étoit vrai qu'un certain Ministre de . Batavia, nommé Ferreira, eût été " Jesuite, comme on le publioit. Ils me » répondirent, qu'il n'avoit jamais été ni » de notre Compagnie, ni d'aucune » autre société Religiense; qu'il l'avoit » avoué à diverses personnes & au Pere » Fuciti même; que le fondement de ce » bruit étoit la conformité de son nom » avec celui d'un Jesuite, nommé aussi " Ferreira. Dieu veuille, du-moins, » qu'on puisse n'attribuer l'origine de » ces fortes de bruits qu'à une simple » meprife. Car, depuis quelques an-» nées, combien n'en a-t-on pas publié " de semblables, dans certains Libelles » qui courent en Hollande ? L'éloigne-» ment des lieux en a favorisé les mauvai-» ses intentions. Après avoir vû les cho-» ses de plus près, j'ai adoré avec une » humble foumiffion, la Providence; » qui permet quelquefois que les honi-» mes s'échappent à dire plus de mal fur » ce qui meriteroit leurs plus justes élo-» ges (48).

Départ de Siani. Les François partirent de Siam, le 14 Decembre, accompagnés du Seigneur Constance, qui voulut suivre l'Ambassadeur jusqu'à la Barre, avec de

<sup>(48)</sup> Pages 259 & 260.

#### DES VOYAGES. LIP. II. 443

nouvelles marques d'honneur. Outre la TACHARD. Lettre du Roi son Maître, qu'il fit apporter solemnellement au Vailseau François, il chargea le Pere Tachard de celle qu'il écrivoit lui-même au Roi de France, & lui fit présent d'un chapelet, com- présent fait posé du bois précieux de Calamba, à l'Auteur, dont la croix & les gros grains étoient

de Tambac (49).

Il ne restoit qu'à mettre à la voile. Mr le Chevalier De-Fourbin (10), & Mr De-la-Mare, Ingenieur, étant demeurés volontairement au service du Roi de Siam, l'Ambassadeur partoit avec la satisfaction de n'avoir pas perdu un feul homme, pendant le sejour qu'il avoit fait dans les Etats de ce Prince; & deux Ambassadeurs Siamois qu'il menoit en France avec leut fuite, rendirent témoignage, dans toute sa route, de la considération extraordinaire avec laquelle il avoit été reçu d'une des premieres Puissances des Indes.

Cette opinion, que les Hollandois La jalousie prirent de fon voyage, lui fit effuyer quel- des Hollan; ques défagrémens à son retour. Etant parti de la Barre de Siam, le 22 de Décembre, avec un bon vent, le Pilote

Hollandois qu'il avoit pris à Batavia, . (49) Page 261.

<sup>(50)</sup> Voyez les Memoires, qu'il a composes lui-même.

\*\*PACHARD. l'exposa au danger de perir. Il le sie échouer au Détroit de Banca, » sans » qu'on ait pû découvrir par quel ca- » price il s'avisa d'y jetter l'ancre. « On eut assez de peine à se délivrer de cet embarras.

Mais ce n'étoit que le prélude d'une aversion plus ouverte, dont on reçut des marques fort odieuses à Bantam-On n'eut pas plutôt mouillé l'ancre devant ce Port, que l'Ambassadeur comptant d'y être reçu de bon œil, fur-tout depuis les honnêteres qu'il avoit reçues du Géneral de Batavia, envoya Mr De-Cibois, Lieutenant de son Vaisseau, pour faire fon compliment au Gouverneur. Ses esperances furent trompées. Mr De-Cibois fut renvoyé, sans avoir pû parler au Gouverneur, qui promit seulement d'envoyer des rafraîchissemens aux deux Vaisseaux. Cette promesse n'aboutit qu'à faire porter à bord deux ou trois bœufs, sous prétexte qu'il ne se trouvoir rien de plus à Bantam : & le foir, un homme vint demander, de la part du Gouverneur, le prix des bœufs, dont on s'imaginoit du-moins que les Hollandis avoient fait présent à l'Ambassadeur. Cet Envoyé fut traité comme il méritoit de l'être. On lui fit porter, au Gouverneur, une réponse DES VOYAGES. LIV. II. 445

conforme à l'incivilité de son procé-TACHARD.

dé (51).

Dès le lendemain, on remit à la voile pour le Cap de Bonne-Espérance. Le passage de la Sonde est difficile, à cause des vents contraires qui devoient y regner dans cette faifon. Mais les Fran- Perils que çois furent favorisés du plus beau tems évitent. du monde. L'Auteur ne fait cette observation, que pour avoir occasion de remarquer une autre faveur du Ciel. Les Pilotes voulant passer à trente ou quarante lieues au-dessus de l'Isle Mony , vers le Sud, croyoient avoir pris des mesures fort justes; lorsqu'à la pointe du jour, on découvrit une Terre à trois ou quatre lieues, où l'on auroit échoué pendant la nuit. Cette Terre est si basse qu'on ne la reconnoît qu'aux brisans. On fut obligé de passer sous le vent & de la laisser au Sud

La fuite de cette Navigation fut des plus heureuses jusqu'à la hauteur de 11ste de Bourbon, où les deux Vaisseaux essuyerent, le 13 de Février, une tempète fort violente, qui dura trois jours, & qui après avoir emporté la grande voile de la Frégate, s'épara ce bâriment de l'autre. Ils ne se rejoignirent qu'au Cap de Bonne-Espérance.

(51) Pages 264 & précedentes.

Ce fut le 13 de Mars qu'étant arrivé TACHARD. au Cap, on alla mouiller dans la Baye,

entre sept gros Vaisseaux Hollandois qui composoient la Flotte des Indes, & qui attendoient trois ou quatre autres bâtimens de leur Nation pour retourner

landois.

Combien ensemble en Europe. La défiance paroiffe sant diminuer à proportion que les François s'éloignoient des Indes, le Gouverneur du Fort reçut fort civilement le compliment de l'Ambassadeur. Les faluts furent rendus coup pour coup. L'Auteur reçut toutes fortes de politesses des Officiers Hollandois. Ils le presserent de descendre, en lui offrant une maison dans la Ville, parce que l'Observatoire, qu'on avoit démoli pour le rebâtir avec plus de magnificence, n'étoit pas encore achevé. Lorsqu'ils eurent appris de lui qu'il devoit revenir aux Indes avec plusieurs autres Jesuites, ils l'inviterent d'avance, lui & ses Confreres, à venir se délasser au Cap. Le Pere Tachard paroît d'autant plus sensible à ce témoignage d'estime, que de la part des plus grands ennemis de son Ordre, il pouvoit les regarder comme un tribut forcé qu'ils rendoient à son mérite.

Le Gouverneur lui fit présent de quatre belles peaux de Tigres , . & d'un

#### DES VOYAGES. LIV. II. 447

petit animal privé qu'il avoit pris dans TACHARD. son dernier voyage. C'étoit une espece d'écureuil, qui est l'ennemi implacable des serpens & qui leur fait une cruelle guerre. Le Gouverneur avoit fait nouvellement un grand voyage dans les Terdécouvertes
dans les Terres au Nord, où il avoit découvert quantité de Nations, qui ont quelque forme de gouvernement & de police (52).

Nouvelles

On étoit au tems des vendanges. L'Auteur prit plaifir à manger du raisin d'Afrique, qui lui parut d'un goût merveilleux, & qui croît en abondance. Le vin blanc, dit-il, est fort délicat; & si les Hollandois avoient autant d'habileté à cultiver les vignes qu'à faire prosperer le Commerce & leurs Colonies, ils auroient au Cap d'excellens vins d'autre couleur (53).

Après avoir renouvellé les provisions, & retabli la fanté des malades, les deux de l'Auteur Vaisseaux sortirent de la Baye du Cap le 26 de Mars. Ils découvrirent l'Isle de l'Ascension le 19 d'Avril. Un bon vent leur fit passer la ligne, dès le 27, au premier meridien; mais leur ayant étémoins favorable jusqu'au dernier jour de Mai, ils furent extrêmement sur-

(52) Page 267. Voyez la Relation de Kolben, au Tome XVIII.

(53) Ibidem.

TACHARD, pris, le lendemain au soir, de voir devant eux l'Isle de Corvo, la plus occidentale des Açores, tandis que les Pilotes se croyoient plus de cent lieues au de-là. L'Auteur avertit qu'il a lu dans plusieurs Routiers, & qu'il sçait de divers habiles Navigateurs, qu'on se trompe souvent dans cette route. On ne manque gueres, dit-il, de découvrir les Acores quand on croit les avoir déja pasfées; ce qui fait voir que dans ces parages les Courans portent vers l'Ouest avec beaucoup de rapidité. Il conclut qu'en revenant de l'Afrique, il faut observer une extrême précaution, pour ne tomber pas dans une erreur dont les suites peuvent être funestes (54).

Les deux Vaisseaux arriverent heurensement dans la rade de Brest le 18 de

Juin.

1686.

(54) Page 26%.

# VOYAGE

D.U CHEVALIER

## DE-CHAUMONT,

A SIAM.

TE n'est pas un second recit du INTRODUCTE Voyage précedent, que je pense à donner dans cette Relation, ni même aucune circonstance que le Pere Tachard puisse être accusé d'avoir negligée. Mais quoiqu'il ait rapporté fort au long la premiere Audience du Roi de Siam, il m'a paru qu'écrivant sur la foi d'autrui, son témoignage, sur ce point, ne devoit pas être préseré à celui d'un Ambassadeur, qui rend compte lui-même de ce qu'il a fait, & des honneurs qu'il a reçus. D'ailleurs, l'Ouvrage du Chevalier De-Chaumont (55) merite un article à part dans ce Recueil; & s'il ne peut être comparé avec celui du Pere Tachard, par les lumieres qui distinguent un celebre Voyageur, il est respectable du-

<sup>(55)</sup> Un Volume in-12, à Paris, chez Seneus & Hortemels, 1686.

Introduct, moins dans tout ce qui concerne le caeractere dont fon Auteur étoit revêtu. Je ne porte pas le même jugement du Journal de l'Abbé De-Choify (56), qui ne peut passer que pour un badinage; tantôt ingenieux, élegant; tantôt fade & frivole. Aussi n'entera-t-il ici qu'à ritre de supplement, dans quelques nouve

tes dispersées.

Observons que Mr le Chevalier De-Chaumont étoit l'asné d'une ancienne & illustre Maison, & qu'il servoit depuis long tems avec distinction, dans le double emploi de Capitaine de Vaisseau, & de Major Géneral des Armées navales de France su les mers du Levant. La scene sera transportée tout d'un coup de Brest, lieu de son embarquement, à Siam, où il arriva le 2; de Septembre 1685; & pour donner plus de grace à son recit, je le laisserai presque dans ses termes.

Reglement des ceremonies.

Le 13 d'Octobre, je sis dire au Roi, par les Mandarins qui m'accompagnoient, que j'avois été informé de la maniere dont les Ambassadeurs étoient

portent le titre, mais dans lequel l'Auteur ne cherche qu'à montrer de l'efprit & qu'à hadiner fur les évenemens, fans les approfundir.

<sup>(56)</sup> Un volume in-12, composé de lettres dans le fly ele plus familier. Aussi l'Editeur convient: il qu'elles n'avoient pas été faites pour le Public. C'est un Journal, comme elles cu

#### DES VOYAGES. LIP. II. 451

reçus dans ses Etats, & que la trouvant DE-CHA Vfort differente de celle qui s'observoit en France, je le suppliois de m'envoyer quelqu'un avec qui je pusse traiter des circonstances de mon entrée. Ce Prince m'envoya le Seigneur Constance, avec lequel j'eus une longue conversation, par la bouche de Mr l'Evêque de Merellopolis, qui nous servit d'Interprete. Nous disputames long-tems. Il m'accorda néanmoins tout ce que je demandois.

Le Seigneur Constance m'amena le 17, quatre beaux Balons, pour le trans-dent hono port des presens, dont j'étois chargé, au chevant Le Roi donna ordre à toutes les Nations De - Chau-Indiennes, qui resident à Siam, de me venir témoigner la joye, qu'elles ressentoient de mon arrivée, & de me rendre toutes fortes d'honneurs. Elles y vinrent fur les six heures du foir, vétues à la mode de leurs Pays. On comptoit quarante Nations différentes, toutes de Royaumes indépendans les uns des autres, entre lesquelles étoit le fils d'un Roi qui avoit été chassé de ses Etats, & qui étoit venu demander du fecours à Siam pour s'y rétablir. Quoique leurs habits fussent peu differens de ceux des Siamois, il y avoit plus de variété dans leur coeffure. Les uns

м б и т. 1685.

DE-CHAU-avoient des turbans, les autres des bonnets à l'Arménienne ou des calottes. & d'autres étoient nue tête.

Roi.

Le même jour, ayant été averti que rendus à la le Roi vouloit me recevoir le lendemain, je convins des honneurs qui feroient rendus à la Lettre du grand Roi que je représentois. On m'envoya, le 18, quarante Mandarins, des premiers de la Cour ; deux desquels , qui portent le titre d'Oyas & qui font à Siam ce que les Ducs sont en France, me dirent que tous les Balons étoient à ma porte, pour prendre la Lettre de Sa Majesté, & me conduire au Palais. La Lettre étoit dans ma Chambre, renfermée dans un vase d'or, couvert d'un voile de brocart très riche. Les Mandarins étant entrés se prosternerent, les mains jointes sur le front, le visage contre terre, & la saluerent trois sois dans cette posture; c'est-à-dire, qu'étant assis dans un fauteuil, je reçus cet honneur, qui n'a jamais été rendu à Siam qu'à la Lettre de Sa Majesté. Après cette ceremonie, je pris la Lettre avec le vase d'or, je la portai sept ou huit pas, & je la donnai à Mr l'Abbé De-Choify, qui étoit venu de France avec moi (57). Il marchoit à

<sup>(57)</sup> Voici dans quels sy raconte lui-même ces termes Mr l'Abbé De-Choi- incident : in Il y a en gran-

### DES VOYAGES. LIP. II. 455

ma gauche, un peu derriere. Il la porta DICTI A DI JUNE A LA PALAIS DE LA REST. NO ME LA REST. N

so de difficulté. Mr Con-» stance vouloit faire por-» ter la Lettre du Roi en >> triomphe, dans un Ba-» lon toute feule, & qu'en-» fuite on la mit entre les » mains d'un des grands » Mandarins du Royaume , pour la porter en-» core en triomphe dans la >> ville & dans les Cours du » Palais, Mr l'Ambassao deur ne vouloit point làes cher sa Lettre, & se tenoit roide fur les Contu-» mes de l'Europe, Je n'ai so pas manqué mon coup. 35 J'ai dit qu'il falloit s'acso commoder aux Coutuso mes de l'Orient, dans les » choses qui bien loin d'ê-25 tre honteufes étoient p beaucoup plus honora-» bles; qu'on ne pouvoit so rendre de trop grands » honneurs à la Lettre du » Roi : & là-deffus, j'ai 30 proposé à Mr l'Ambassa-22 deur , au lieu de mettre 25 la Lettre entre les mains 30 des Mandarins Siamois . » de me la remettre à moi, so pour la montrer au Peu-

so ple & la porter à l'Aus ».dience. Il y a confenti ; » & Mr Constance ausli . » qui vouloir seulement » que la Lettre fûr expofée » å la vûc de tout le mon-» de. Par-là , je me fuis » donné un rang fort ho-» norable; au lieu qu'au-» paravant i'étois affez em-» barraffé de ma personne. so n'ayant qu'une maigre » coadjutorerie & un ca-» ractere en î.lée. Il faudra » bien honorer celui qui » touchera la Lettre du n plus grand Roi du mon-» de. On me donnera, à » moi feul, un Balon du » Roi : j'irai à l'Audience, » à côté de Mr l'Amballa-» deur, & j'y aurai une » place reglée & honora-35 ble. Pages 240 & fuivantes.(Remarquez que l'Abbé De-Choi'y étoit nominé pour demeurer Ambatfadeur ordinaire à Siam, fuppofé que le Roi eût embrafle le Chrittianisme, comme ou s'en étoir flatté mal à propos. Voyes la Relation précedente.

DECHAU-sous un dais fait en pointe, fort élevé, MONT. & tout éclatant de dorure. J'entrai dans 1685. un autre Balon très magnifique, immediatement à la suite de la Lettre, qui en avoit deux autres à ses côtés. L'Abbé De-Choify étoit dans un cinquieme, immediatement derriere le mien; & les Gentilshommes, qui formoient mon cortege, venoient après lui dans d'autres Balons, avec toutes les personnes de ma suite. Ceux des Mandarins étoient à la tête. On comptoit douze Balons tout dorés, & près de deux cens autres qui voguoient sur deux colomnes, au milieu desquelles étoient la Lettre du · Roi, les deux Balons de garde & le mien. Toutes les Nations de Siam assistoient au spectacle; & la riviere, quoique très large, paroissoit couverte de Balons. Nous avançames, dans cet ordre, jusqu'à la ville, dont les canons

Marche d l'Ambaffadeur dans la Ville. Je pris la Lettre de Sa Majesté, & je la mis dans ce char, qui étoit traîné par des chevaux & poussé par des hommes. Ensuite j'entrai dans une chaise dorée,

jamais servi qu'au Roi.

me saluerent; ce qui ne s'étoit jamais fait pour aucun autre Ambassadeur. Je fus salué aussi par tous les Navires; & lorsque je descendis à terre, je trouvai un grand char tout doré, qui n'avoit un grand char tout doré, qui n'avoit

#### DES VOYAGES. LIV. II. 455

portée fur les épaules de dix hommes. DE-CHAU L'Abbé De-Choify en eut une moins 1685. belle. Les Gentilshommes de mon cortege & les Mandarins étoient à cheval. Toutes les Nations étrangeres mar-

choient à pied par derriere.

La marche garda cette forme jusqu'au Château du Gouverneur, où je trouvai deux haies de foldats, qui avoient des bonnets de metal doré, une chemise, & une espece d'écharpe de toile peinte, qui leur servoit de culotte, sans bas & sans souliers; les uns armés de mousquets, les autres de lances, d'autres d'arcs & de fleches, & d'autres de piques. On entendoit le bruit d'un grand nombre de trompettes, de tambours, de tymbales, de musettes, d'une sorte de petites cloches, & d'autres instrumens en forme de cors. Je continuai de marcher le long d'une grande rue, bordée d'une foule Palais. Cours de peuple. Enfin, j'arrivai dans une gran- fe.

de Place qui est devant le Palais du Roi, où l'on avoit rangé, des deux côtés, un grand nombre d'Elephans de guerre, l'entrai de-là dans la premiere cour du Palais, où je trouvai environ deux mille foldats, assis sur leur derriere, leurs mousquets reposés droits sur la crosse, La gauche étoit occupée par des Elephans armés en guerre, après lesquels

#### . 456 HISTOIRE GENERALE

DECHAU- on voyoit cent hommes à cheval, pieds nuds, mais vétus à la Moresque, & la 1685. lance à la main.

> Ce fut dans ce lieu que les Nations & toutes les personnes même de ma suite reçurent ordre de me quitter, à l'exception des Gentilshommes de mon cortege. Je traversai deux autres cours, qui étoient remplies comme la premie-

Derntere re; & j'entrai dans une quatrieme, qui cour, & ce offrit à ma vûe un grand nombre de qu'il y voit. Mandarins prosternés. J'observai d'un même coup d'œil six chevaux tenus cha-

cun par deux Mandarins. Ils me parurent très richement équipés. La bride, le poitrail, la croupiere, & les courroies d'étriers étoient garnis d'or & d'argent, si couverts de perles, de rubis & de diamans qu'on n'en appercevoit pas le cuir. Les étriers & les felles étoient d'or & d'argent. Chaque cheval avoit des anneaux d'or aux pieds de devant. Je remarquai aussi plusieurs Elephans, harnachés comme nos chevaux de carosse, en velours cramoifi, avec des boucles dorées.

dans la Constance, pour donner le tems aux Gentilshommes François d'entrer dans la falle d'audience & de s'asseoir sur des

tapis. On étoit convenu qu'ils y entreroient

pient la tête haute , avec leurs fouliers; DE CHA qu'ils se rangeroient dans leurs places . MONT. avant que le Roi parût sur son Thrône; & que lorsqu'il paroîtroit , ils lui feroient une inclination à la Françoise, sans se lever. Ausli-tôt que le bruit des instrumens eut annoncé l'arrivée de ce Monarque, j'entrai dans la falle (58), accompagné de Mr Constance, du Barcalon, & de l'Abbé De-Choify, qui portoit la Lettre du Roi. Je fus surpris de voir le Roi dans une tribune fort élevée; car Mr Constance étoit demeuré d'accord avec moi, que le Roi ne feroit qu'à la hauteur d'un homme dans sa tribune, & que je pourrois lui donner la Lettre de la main à la main. Alors je dis à l'Abbé De-Choify; " On a sans doute ... oublié ce qu'on m'a promis. Mais affu-» rément je ne donnerai la Lettre du qui " Roi qu'à ma hauteur. " Le vase d'or bassadeur. où elle étoit, avoit un grand manche d'or, de plus de trois pieds de long. On avoit crû que je prendrois ce vale par le bout du manche, jusqu'à la haureur du Thrône; mais je me déterminai sur le champ à présenter la Lettre en tenant le vase même dans ma main. Etant denc entré, je saluai le Roi de la porte. Je le

(,58) Il fe trouve ici quelque erreur d'impression, faquell: on a suppléépar le secours de l'Abbé De Choify. Tome XXXIII.

DECHAU faluai encore à la moitié du chemin, & MONTO LORQUE je fus proche de l'endroit où je 11 prononce devois m'esseoir. Ensuite, après avoir fa Harangue. prononcé deux mots de ma harangue, je remis mon chapeau sur ma tête; &

je remis mon chapeau sur ma tête; m'étant assis, je continuai de parler.

Mon Discours sut interpreté par Mr Constance. Lorsqu'il eut achevé son office, je dis à Sa Majesté que le Roi mon maître m'avoir donné Mr l'Abbé De-Choisy pour m'accompagner, & les douze Gentilshommes que je lui pré-

sa fermeté sentai. Je pris alors la Lettre des mains neur du Roi-de l'Abbé De-Choisy, & je la portai au son Maître. Thrône, dans la résolution d'exécuter

ce que j'avois médité. Mr Constance, qui m'accompagnoit, rampant sur ses genoux & sur ses mains, me sit signe & me cria de hausser le bras, Je feignis de ne le point entendre, '& je rins serme. Le Roi, 'se mettant à rire, se leva, '& se baissa pour prendre la Lettre dans le vase. Il se pancha de maniere qu'on loi vit tout le corps, Aussi-rôt qu'il l'ent prise, je lui sis ma réverence, & je me retirai sur mon siege (59).

<sup>(59)</sup> L'Abbé De-Choify ircident fort important.

Mr Conflance, en rement, avec des circoneffances qui fervent à l'éclaireir. » Il faut vous exp pliquer lei, divil, un "l'Orient, qui eft que letque

p plique fei, divil, un "l'Orient, qui eft que letque

## DES VOYAGES. LIF. II. 459

Le Roi me demanda des nonvelles D2-CHAT-, de Sa Majesté & de toute la Maison MONT.

Rois ne recoivent point » les Lettres de la main des » Ambaffadeuts. Mais fon Excellence avoit été fer-» me à vouloir rendre cela le du Roi en main pro-. m pre. Mr Conftance avoit a proposé de la mettre w dans une couppe, au bout d'un baton d'or . so afin que Mr l'Ambaffa. so deur put l'élevet juf-, n qu'au Thrône du Roi i mais on lui avoit dit " 20 qu'il falloit ou abaisser . » le Thrône, ou élever so une estrade, afin que on Excellence la pût 33 donner au Roi de la 20 main' à la main. Mr . 33 Constance avoit affuré 2) que cela feroit ainfi. Ceso pendant nous entrons . m dans la falle, & en enso trant nous voyons le » Roi à une fenêtre , au w moins de fix pieds de haut, Mt l'Ambassadeur » m'a dit tout bas : Je ne aurois lui donner ha » Lettre qu'au bout d'un » baton, & je ne le ferai se jamais. J'avoue que j'ai » été fort embarraile. Je » ne savois quel conseil . .. lui donner. Je songeois a porter le siege de Mr o l'A nbassadeur auprès » du Thrône, afin qu'il » pût monter deffus ; . . . quand tout d'un coup , so après avoir fait sa ha-

o rangue, il a pris sa ré-» folution. Il s'est avancé » fierement vers le Thrô. so ne , en tenant la couppe » d'or où étoit la Lettre. » & a presenté la Lettro so au Roi fans hauffer le » coude, comme fi le Roi » avoi: cté aussi bas que » lui. Mr Constance, qui » rampoit à retre derriere » nous , crioit à l'Ambafn fadeur, Hauffez, haufmais il n'en a rien » fait ; & le bon Roi a été » ob igé de se baisser à mi-» corps hors de la fenêtre. » pour pren ire la Lettre . » & l'a fait en riant; car » voici le fait. Il avoit dit » à Mr Constance ; Je t'a-33 bandonne le dehors ; fait 33 l'impossible pour honorer » l' Ambaffadeur de France. m j'aurai foin du dedans. » Il n'avoir pas voulu a-» baiffer fon Throne, ni » faire mettre une estrade. » & avoit pris fon-parti. » en cas que l'Ambaffa. » deur ne hauffat pas la » Lettre jusqu'à la fenêm tre, de se baiffer pour » la prenden. Cette poltu. » re du Roi de Siam m'a » rafraîchi le sang; & » l'aurois de bon cœur m embrasse l'Ambaila-» deur , pour l'action qu'il » venoit de faire. Pages m 153 O suivantes.

V ii

DE CHAU- royale de France. Il voulut être informé

NONT:
1887: du fuccès des armes Françoifes, qui ve1887:
Questions du noient d'emporter Luxembourg; & s'éRou se siam tant rejoui de nos victoires, il ajoue
qu'il avoitenvoyé en France de nouveaux
- Amballadeurs, qui étoient partis dans

le Soleil-d'Orient. L'Evêque de Metellopolis servoir d'Interprete entre ce Monarque & moi. La Couronne que le Roi de Siam avoit sur la tête étoit enrichie de diamans. Il la portoit autour d'un bonnet qui s'élevoit au-dessus, & qui ressembloit beaucoup à celui de nos Dragons. La veste étoit d'une très belle étoffe d'or, garnie aux poigners & au cou d'un très grand nombre de diamans, qui formoient une espece de collier & de bracelets. Il avoit aussi beaucoup de diamans aux doigts. Je ne pus observer sa chaussure, parce que dans cette premiere audience je ne lui vis que la moitié du corps (60). Quatre-vingt Mandarins, qui étoient prosternés dans la falle, ne quitterent pas cette posture jusqu'au moment de son départ. Ils n'avoient niebas ni fouliers; & leurs habits ressembloient à ceux que j'ai décrits, avec un bonnet sans couronne, de la

(60) Voyez le Portrair de ce Prince dans la Relation précedente.

## DES VOYAGES. LIV. 11. 467

même forme que celui du Roi ( of ). DE-CHAY Ce Monarque ne se retira qu'après m'avoir parlé près d'une heure: La falle de l'audience étoit élevée de douze ou ornemens de quinze marches; peinte au dedans de la falle d'Augrandes fleurs d'or depuis le bas jusqu'au, platfond, qui étoit de bossages dorés. Le plancher étoit couvert de très beaux tapis. Au fond de la falle se présentoient de ux escaliers, qui conduisoient dans, une chambre où étoit le Roi. L'entredeux offroit une fenetre brifée, devant laquelle on avoit placé trois grands parasols, qui s'élevoient par étages, du bas de la falle en haut. Ils étoient de toile d'or, & le baton couvert d'une feuille d'or. L'un étoit au milieu de la fenêtre, les deux autres aux deux côtés. C'est par cette fenêtre qu'on découvroit le Thrône da Roi (62).

(61) Le Chevalier De-Fourbin temoigne, dans fes Memoires, qu'il ne trouva rien d'admirable dans l'ait des Mandarins, dans leurs ajustemens & dans leur posture.

(61) Le Chevalier De-Chamont traite fa matiere avec la gravité d'un Ambassadeur & s'arrête peu aux circonstances. L'Abbé De Chossy y supplée souvent : il dit ici : un Mt l'Ambassadeur, à la

» monté d'ats fa chaife & ,
» moi dans la mienne ; les ,
» moi dans la mienne ; les ,
» Gentilshommes ort fui» à pied. Il a fallu remon» ter dans let Balous, pour
» alter an Palais de fon
» Excellence On a remis
» pled à terre, au bout de
» la rue des Chinois; enfuire on a paffé dans la
» rue des Mores. Ce font
» les deux plus belles rues
les deux plus belles rues

» porte du Palais, est re-

» les deux plus belles rues » de Siam Les Maifons en V 111

> so font de pierre & de briso que. La Ville est affuréso ment fort peuplée ; mais m ce n'eft pas encore Paris. > Nous fommes enfin arpor rivés au Palais de son as Excellence, au milieu so d'une foule incro yable n de Peuple. La Cour eft m grande & fort gaye. A w droite eft un grand lieu à so guifique & galant. Le » haut eft peint d'un jauso ne qui paroîr or. Les murailles font blanches, so toutes pleines de niches . 20 od il y a des Porcelaines. . Ce jaune, ce blanc & ce so bleu fe marient fort bien menfemble: Il y aura, so dans deux jours, une m fontaine jailliffante. Onso travaille nuit & jour à m un réservoir qui four-mita de l'eau. Voyez si so ces gens - là oublient so qualque chofe. A gauso che est le corps de logis. mr l'Ambassadeur v a so une antichambre, une s chambre, des gardeor robbes , une galerie , & so une fort belle terraffe. » La Chapelle est grande. » Pages 157 O Suivantes. (63) L'Abbé De Choify revient fans celle aux grandes qualités de ce Ministre. o C'eft un maitre homme

m dit-il. Mr l'AmbasTadeur » lui avouoit qu'il avoit » été embarrasse à l'Au-» dience, en voyant le » thrône du Rơi fi haur marce qu'il avoit bien » résolu de ne pas hausser » le bras en donnant la » Lettre, & qu'il auroit » été au desespoir de dé-» plaire à Sa Majesté. Et noi, lui a répondu Mr Constance, jétois en-» core plus embairaffé ; » vens n'aviez qu'un Roi » à contenter, & j'en avois so deux. Il nous a montré, » pendant l'Audience, le 20 Beau-frere du Roi de » Camboye , profterné sa comme les autres. Son "Excellenc, nous disoitso il , a les pieds où les » Freres de Roi ont la tê-» te. Il dit que le premier » article des intructions. » des Ambaffadeurs, que so le Roi de Siam envoye » en France, sera de faire mayenglement tout ce » qu'on leur ordonnera, » dans la penfée qu'on ne 22 leur ordonnera rien que » de raisonnable, & de n glorieux pour leur Maiw tre. En un mot , c'eft un » drôle qui auroit de l'efm prit à Verfailles. Pages 3 159 C Suivantes,

#### DES VOYAGES. LIV. II. 463

le départ & la navigation qui ramena DECHAU heureusement l'Ambassadeur à Brest, font autant d'articles que le Pere Ta-au Pere Tachard a traités avec plus de soin que le chard, pour Chevalier De-Chaumont, & fans doute qu'il a traités. avec plus d'intelligence que l'Abbé De-Choify. Mais il paroît avoir ignoré quels Ce Pere n'a

furent les presens que le Roi de Siam pas été inforenvoya par ses propres Ambassadeurs, sens du Roi à la Cour de France; car l'attention avec de Siam.

laquelle il rapporte quelques liberalités particulieres que ce Prince fit à divers Officiers François, & celle qu'il a de relever la beauté de deux Crucifix qu'il reçut de sa main, l'un pour le Pere Dela-Chaise & l'autre pour lui-même, ne laissent pas douter que s'il eût sconnu la magnificence Siamoife dans un point beaucoup plus important, il ne l'eût fait valoir avec d'autres marques d'admiration, Aussi lit-on, dans plusieurs Lettres de l'Abbé De-Choify que le choix des presens sur regardé comme une affaire d'État, & que le Seigneur Constance s'enferma plusieurs fois avec lui pour en dresser le memoire (64). L'Am-

(64) Nous avons commencé ce matin le Memoire des présens, p. 295. Le Memoire des presens du Roi est achevé. Si vous m'en êtes pas content, ce fera votre faute. Nous avons deja travaillé deux heures à celui de Monseigneur le Dauphin , p. 298. Monfeigneur le Duc de Bourgogne a son petit rôle

DECHAU bassadeur en a fait une partie essentielle

MONT. de son Journal; & ce détail qui ser
régalement à faire connosite les richesses
du Roi de Siam, & la haute opinion
qu'il avoit de la Nation Françoise, merite en effet de n'être pas supprimé.

Suivons l'ordre du Memoire, qui diftingue les presens du Roi de ceux de Mr

Constance.

Deux pieces de canon de fonte de six pieds de long, battues à froid, garnies d'a gent, montées sur leurs assurs aussi garnis d'argent, faites à Siam.

Une aiguiere de tambac, métal plus estimé que l'or, avec sa soucouppe faite

à Siam dans le goût du pays.

Une aiguiere d'or, ouvrage relevé fur quatre faces, avec sa soucouppe ou plat pour son soutien, faite au Japon.

Deux flacons d'or, d'ouvrage relevé du Japon ( pour fervir fur un buffet, ou pour transporter en voyage ) dans un coffre du Japon.

Un dard d'or couvert, d'ouvrage re-

Levé, en façon du Japon.

Deux petites couppes d'or avec leufs

en or, en argent & en ouvrages de vernit du Japon. Mr le Duc d'Anjou aura fes petits joujous. Les Ministres de France ont aussi leurs prefens. C'est Mr Constance qui leur en en-

4. voye, comme premier

Miniftre... Tout s'avance.

A mefure que les prefens

font choifis, on les met à

part, on les emballe. Il y

fr a deja cent cinquante bal
lots, page 303.

### DES VOYAGES. LIP. II. 465

bassins, sur un pied assez haut, ouvrage DE-CHAVdu Japon relevé, très riche.

MONT.

1685.

Deux petites couppes d'or accostées, sans couverture, bien travaillées, d'un ouvrage relevé du Japon.

Une cuilliere d'or, du plus bel ou-

vrage du Japon.
Deux Dames Chinoises

\* Deux Dames Chinoises, chacune sur un Paon, portant entre leurs mains une petite taise d'argent, le tout partie d'argent & émaillé, les Paons pouvant par æssessible, les Paons pouvant par essessible, les couppes sont droites & sur les mains des deux Chinoises.

Deux coffres d'argent, relevés, du? plus bel ouvrage du Japon, dont une

partie est d'acier.

Deux grands flacons d'argent, avec deux lions dorés pour couverture, & deux grands bassins, le tout de même ouvrage, des plus beaux du Japon.

Deux grandes couppes couvertes sur deux bassins, le tout d'argent, & ce

l'ouvrage le plus fin du Japon.

Une grande couppe découverte, avec

fon baffin d'argent.

Une aiguiere d'argent à quatre faces, avec une soucouppe de même, ouvrage du Japon.

Deux vases d'argent avec deux son-

couppes, du Japon.

Deux paires de chocolatieres avec. DE-CHAU leurs couvertures d'argent, ouvrage du HONT. 1684. Japon.

Deux tasses assez grandes, du Japon. Deux autres tasses plus petites, avec leurs bassins d'argent, pour boire des liqueurs; toutes deux couvertes d'un rameau d'argent & de même ouvrage.

Deux grandes galgoulertes d'argent à la Chinoise, avec leurs bassins, quivrage du Japon.

Deux Cavaliers Chinois, portant en. main deux perites couppes, qui marchent par resfort, le tout d'argent, facon de la Chine.

Deux aiguieres sur deux tortues, le tout d'argent & ouvragé, ouvrage de la Chine.

Deux couverts d'argent, ouvrage du Japon, qui marchent par ressort, & qui portent chacune leur petite couppe.

Deux grands cabinets du Japon, fleurdelisés par dedans, garnis d'argent par tout, du plus beau vernis & du plus bel ouvrage.

Deux coffres d'une grandeur médiocre, garnis d'argent & du même ouvra-

ge, fans fleurs de lis.

Deux perits cabinets d'écaille de tortue, garnis d'argent, d'un ouvrage fort estimé du Japon.

### DES VOYAGES. LIV. II. 467

Quatre grands bandages garnis d'ar-DE-CHA #gent, ouvrage du Japon.

Un petit cabinet d'argent, enjolivé

d'un ouvrage du Japon.

Deux pupitres vernissés, garnis d'argent, ouvrage du Japon, dont l'un est d'écaille de tortue.

Une table de vernis du Japon, garnie

d'argent.

Deux paravens de bois du Japon ouvragé, en six feuilles; c'est un présent de l'Empereur du Japon au Roi de Siam.

Un autre paravent de soie, sur un fond bleu, de plusieurs oiseaux & sleurs en relief, d'ouvrage fait à Siam.

Un grand paravent plus grand que les deux autres, pour tenir de jour & de nuit, à douze feuilles, ouvrage de Pequin.

Deux grandes feuilles de papier en forme de perspective. Dans l'une sont toutes les especes d'oiseaux de la Chine, & dans l'autre des fleurs.

Un service de table de l'Empereur du Japon, ouvrage très curieux, & d'un travail très difficile.

Un service de campagne, pour un grand Seigneur du Japon, & du plus beau vernis.

Vingt six sortes de bandages, du plus beau vernis du Japon.

DECHAU Un petit cabinet du Japon, qui passe

Deux perirs coffres, pleins de perirs

bassins vernis du Japon.

Deux coffres de bois vernis, couleur de feu par dehors, & noits par dedans, ouvrage du Japon.

ouvrage du Japon. Une grande boere ronde, rouge; d'un beau vernis, même ouvrage.

Deux lanternes de foie à figures, out

Deux autres lanternes rondes, la grande d'une seule corne; chacune avec leur garniture d'argent.

Deux robbes de chambre du Japon, d'une beauté extraordinaire, l'une couleur de pourpre, & l'autre couleur de fen.

. Un tapis de Perse à fond d'or, de

plusieurs couleurs.

Un tapis de velours rouge, bordé d'or, avec une bordure de velours verd, aussi bordé d'or.

Un tapis de la Chine à fond couleur

de for, avec plusieurs sleurs.

Deux tapis d'Indostan, fond de soie blanche à sleurs d'or & de soie de plusieurs couleurs.

Neuf pieces de Bezoar, de plusieurs

animaux.

### DES VOYAGES. LIV. 11. 469

Deux coffres de bois noir à fleur d'or, DE CHA B. vernis du Japon. MONT. 1681.

Deux manieres d'ablerdos, dont le fer a été fait à Siam, garnies de tambacq. Le bois est du Japon, dans un étui de

bois doré du Japon.

- Il y a quinze cens ou quinze cens cinquante pieces de porcelaine, les plus belles & les plus curieuses de toutes les Indes, de toutes fortes de formes & de grandeurs, & fort anciennes (65).

\* Une chaîne d'or très grande & d'un \* Presens de

beau travail (66).

au Roi.

(6) Nous ne faifons pas un Memoire comme un Marchand de la rue Saint-Denis. Il faut qu'il y ait par-tout de l'esprit. J'espere que vous serez content de l'Hiftoire des Porcelaines. Je vous dirai : Ce vase est de l'Empereur Cachien, qui le fit faire il y a trois cens vingt ans: Cet autre est du Conquerant de la Chine : Cet autre eft de Camhi: & fi vous voulez du détail, je vous dirai; Ce rouleau est fait de la maniere de Porcelaine propofée par l'Empereur Sontec . mais la façon est à la Perfienne . & les fleurs à la Siamoife. Je vous apprendrai que fur la plûpart des anciennes Porcelaines , le nom de l'Empereur re-

jamais la datte si tout n'est à la Chinoise : & par - là vous pourrez dreffer, fur les Porcelaines, des rables chronologiques de l'Histoire de la Chine. Choify, p. 296.

(66) Mr Constance a de quoi envoyer, Le Roi de Siam ne lui donne point d'appointement, & il ne laiffe point de faire une grande dépenfe Il a cinq ou fix Vailleaux à lui , qui vont & viennent à la Chine & au Japon ; & fon gardenseuble eft bien garni. Cheify, p. 303. Mr Conftance ne se lasse point de faire des presens Il m'en a fait un qui, vaut plus de: deux cens pistoles. Il en 2 fait un à Mr. l'Ambsladeur, qui en vaur plus de quatre gnant estécrit, hormis sur , cens Il en a fait un a chacelles qui ont été faites à cun des Gentilshommes en ! la fantaifie des Etrangers; particulier. Il y a deja trois car les Chinois ne mettent cens ballots, Cependant

MONT. Ouvrage relevé d'or.

Deux petits coffres d'argent, ouvrage

du Japon.

Trois chocolatieres d'argent, même ouvrage.

Une grande couppe d'argent à fix cô-

tés, du Japon.

Deux tasses à quatre côtés, avec un

manche, de même ouvrage.

Deux tasses à trois pieds, avec deux

oreilles, du Japon.

Deux autres tasses de différentes saçons & de même ouvrage. Plusieurs autres tasses, les unes rondes, d'aurres à huit côtés.

Un bouilli d'argent, qui sert à chauffer l'eau pour le thé, & à cuire le janeam.

Deux chocolatieres & deux talle sa

oreilles, même ouvrage.

Quatre diverses petites pieces servant

à brûler des parsums, à la maniere de la

Chine & du Japon. Une tabatiere, & une boete plus

grande, de même ouvrage.

mous voulons que les ponts de nos Vaiffeaux feient libres. Je l'ai dit à Mr Conflance, qui s'est mis à rire, en disant que cela seroir plaisant, que deux Vaisfeaux François ne pussen porter les-presens du Roi.

de Siam: & pour une faire enrager, il est allé querir un bassin d'or, une écritoire d'or, & une couppe d'or, qu'il a joints au present de Mr le Dauphin. Chiss, page 242. DES VOYAGES. LIF. II. 471

Une boete de tambacq avec son bas-DE-CHAU-

Un grand nombre de toutes fortes d'affietes, de plats, de vafes, & de divers ouvrages de la plus belle porcelaine.

Seize pieces de différentes fortes, de terre de Parane.

Vingt cinq figures de pierre, de la Chine.

Un grand nombre de paravens & de

cabinets du Japon.

Un manteau de Dame de Siam, doré, de foie de Patane, pour servir de montre.

Une piece d'étoffe de Casmire, pour

servir aussi de montre.

Deux bouillis pleins de thé, extraordinaires, dont se sert l'Empereur de la Chine. Un autre plus petit, encore plus extraordinaire.

Le poids de huit taels de jancam.

Un coffre du Japon, plein de ces nids d'oiseaux qui servent à l'assaisonnement des viandes.

Deux chapelets de Calamba, l'un garni d'or & l'autre de tambacq.

Trois cornes de Rhinoceros.

Deux oiseaux de proie, de porce-

laine.

\* Deux calanes du Japon, garnies Mr le Daude tambacq, qui font deux lames de phin.

DE-CHAU-sabre très larges, au bout d'un bois fort

. Une aiguiere & son bassin, d'or, ou-

vrage du Japon.

Un bouilli d'or pour le thé. Une petite couppe d'or entourée d'un rameau, ouvrage très curieux du Japon. Une autre couppe d'or, ouvrage du Japon.

Une couppe d'argent du Japon, avec fon petit plat. Une chocolatiere d'argent à fleurs d'or, d'un ouvrage fort relevé du

Japon.

Deux pots d'argent couverts. Deux écritoires d'argent, ouvrage du Japon. Deux tasses couvertes d'argent, avec-des ornemens d'or. Une grande tasse d'argent avec des ornemens d'or, ouvrage curieux du Japon. Deux tasses d'argent du Japon. Deux perites tasses avec leurs petits plats d'argent, & des ornemens d'or. Deux autres petites tasses entourées de rameaux, avec leurs bassins, le tout d'argent.

Une tabatiere d'argent, ouvrage du

Japon.

Un grand vase, avet un bassin d'argent, du Japon. Deux Dames Japonosies, qui portent chactune dans leurs mains un petit plat & une tasse d'argent. Un crabbe d'argent, qui porte sur le dos une couppe, & qui marche par ressort.

### DES VOYAGES. LIV. II. 473

Une couppe faite d'une seule pierre, DE CHADavec un feuillage autour, ouvrage de la MONT.
Chine. Une couppe couverre de rameaux, chargés de fleurs & de fruits.
Une petite couppe de pierre, entourée
d'un serpent. Deux autres couppes de
pierre, d'un ouvrage admirable. Un
Lion de la Chine, fait d'une seule pierre.
Une aiguiere d'une seule pierre.

Deux robbes de chambre du Japon, bien travaillées. Un tapis de velours verd à fleurs, d'Indostan. Un tapis de foie à fleurs, de diverses couleurs. Un tapis de foie & de velours, couleur d'or.

Un tapis de drap à fleurs.

Deux cabinets d'argent, garnis, ou-

vrage du Japon.

Deux pupitres garnis d'argent, l'un d'écaille de tortue, l'autre de vernis du Japon.

Quatre bandages bordés d'argent. Un petit coffre garni d'argent. Vingt & une fortes de très beaux bandages du Japon.

Quantité de boetes, de petits coffres & de salieres d'écaille de tortue & de vernis du Japon. Divers services, Des lanternes & des paravens de soie du Japon.

Six livres & demie du bois précieux

qu'on nomme Aguila.

Quatre-vingt quatre pieces de la plus

DICHAU- belle porcelaine, grandes & petites.

MONT. (67). Une aiguiere d'or, ouvrage dis
1885.
Prefens de Japon. Une boete ronde du Japon, coula Reine de verte d'or. Une petite chocolatiere d'or.

Siam à Madame la Dau- du Japon. Une petite enociatiere d'or phine. pon, couverte d'or. Une petite couppe d'or avec un plat d'argent, ouvrage du

Japon.

Un grand flaccon d'argent, surmonté d'un Lion, ouvrage relevé du Japon, avec un grand bassin d'argent. Deux autres vases d'argent, mais plus petits. Deux chocolatieres d'argent, ouvrage relevé du Japon. Deux autres chocolatieres d'argent, du Japon. Deux grandes tasses d'argent du Japon. Deux petites tasses, avec leurs bassins d'argent, du Japon. Deux petites tasses, avec leurs bassins d'argent, au Japon. Deux autres petites tasses avec leurs bassins d'argent, alles avec leurs bassins d'argent, alles de seurs d'argent de seurs de seurs d'argent d'argent de seurs d'argent d'

(67) La Princeffe vient encore d'envoyer des Porcelaines. Le Roi n'a qu'une fille unique, qui a vingt fept ans. Elle a le rang & les revenus de la Reine, depuis que sa mere est morte . & les aura jusqu'à ce que son Pere se remarie. Il y a deux freres du Roi; l'un qui a trente sept ans, & qui est impotent, fier, capable de se remuer, si fon corps lui permettoit d'agir. L'autre n'a que wingt fept ans. Il eft bien fait, mais muet. A la vesité, on dit qu'il fait le muet par politique. Ils ont

chacun un Palais, des Jardins, des Concubines, des Esclaves, & ne fortent prefque jamais. La fœur du Roi & fes tantes font fork vieles. Choify , p. 301 &c 302. A midi, Sa Majesté. va dînet avec la Princesse Reine , fes fœurs & fes tantes. Ses freres ne le voyent que deux fois l'an. J'arrache toujours quelque nouvelle connoissance à Mr Constance, Les Missionnaires, qui font ici depuis wingt cinq ans, ne scavent pas ces particularités. Le mime , pages 198 & 199.

### DES VOYAGES. LIP. II. 475

du Japon. Un grand cœur d'argent du DICNAS-Japon. Deux Dames Japonoifes, d'argent doré & émaillé, qui portent chacune une petite taffe à la main, & vont par reffort. Une petite boete à manché

d'argent, du Japon.

Un paravent à douze feuilles, de bois du Japon, avec des oiseaux & des arbres de pieces de rapport, les bords dorés. Un paravent plus grand, à douze feuilles, de foie, fond violet. Des animaux & des arbres de plusieurs couleurs, de pieces de rapport. Un autre paravent plus petit, de foie, avec de très belles peintures de la Chine.

Deux cabinets de vernis blanc, à fleurs de diverses couleurs, avec des ornemens

de cuivre doré.

Deux robbes de chambre du Japon, d'une beauté extraordinaire, & une au-

tre plus commune.

Plufieurs écritoires d'écaille de tortue, à compartimens, & de vernis du Japon. Quantité de boctes, de bandages, de coffrets, de services de Dame, de tablettes & de petites tables.

Trois beaux cabinets de vernis du Ja-

pon, garnis de cuivre doré.

Un évantail de bambou & de foie. Quatre coffres, deux de vernis noir & deux de vernis rouge.

Six cens quarante pieces de très belle DE-CHAU-MONT.

porcelaine.

Une petite chocolatiere d'or, avec son Prefens de Princesse petit plat d'argent, ouvrage du Japon. le Duc de Un vase d'argent, avec de perites figures d'hommes qui se montrent lorsqu'on y

met de l'eau. Une boete ronde & couverte d'argent, ouvrage du Japon. Un petit vase couvert d'argent avec un Lion dessus, du Japon. Une petite tasse à deux anses, avec son bassin d'argent, même ouvrage. Une autre petite tasse avec son batin d'argent, ouvrage relevé du Japon. Une femme Chinoise d'argent & d'ambre, qui va par ressorts. Trois petits binets de Macao, garnis d'argent. Quatre petites boetes de même. Un service de Dame Japonoise. Un écritoire de vernis du Japon à fleurs d'or. Plusieurs boetes & des tables de vernis. Un paravent de la Chine à six feuilles. Un portelivre de vernis du Japon, garni d'argent. Trente deux petites pieces de porcelaine.

Il y avoit un présent à peu près semblable de la Princesse Reine à Mr le Duc

d'Anjou.

Celui de Mr Constance aux Marquis Presens de Mr Constan de Seignelay & de Croissy, étoit aussi ce à Mr de ce à Mr de Seignelay & à double; c'est-à dire que chacun de ces de Croif deux Ministres reçurent les mêmes pie-ces : sçavoir une couppe d'or, d'ouvrage

### DIS VOYAGES. LIP. 11. 477

du Japon. Deux falieres & deux cho-DE-CH ALVA colatieres d'argent. Une plus grande chocolatiere d'argent. Une grande talle d'argent. Deux petits vases couverts, d'argent. Une petite tasse d'argent, avec fon baffin couvert. Deux flaccons d'argent, ouvrage du Japon. Un service Japonois, de vernis noir à fleurs d'or. Huit différens bandages, du Japon. Des boctes, des écritoires & des coffrets de vernis. Un petit coffre d'écaille de Tortue, du Japon. Quatre boetes très curieuses. Une robbe de chambre, du Japon. Deux cornes de Rhinoceros. Deux paravens de vernis Chinois, chacun à dix huit feuilles. Un grand cabinet du Japon, fort curieux. Un coffre plein de nids d'oiseaux. Quatre boetes de thé. Cent cinquante belles pieces de porcelaine, de différentes grandeurs, & quelques-unes fort anciennes (68),

(68) Mr Conftance vient encore d'envoyer à Mr l'Ambaffadeur un preient en son nom C'est un petit Esclave, pour en faire un Chrétien. Ce sont des piques & des moufquets à la Japonnoi e , & quelques belles Porcelaines que je n'avois pas encore vues. Certainement cet hommelà aime bien à faire des presens, Il en devient fatiguant. Si l'on avoit de quoi riposter, ce seroit un plaifir. Mais toujouts recevoir & ne rien donner , cela cft rude à souffrir. Il faudra lui envoyer de France. Choi(y, p. 369. Il y 2 quelque tems que le Roi donna à Mr l'Amba Tadeur toutes les Porcelaines qui étoient dans la mai an de Siam. Elles font embal ces & à fond de calle. Mais Sa Maialté vient de lui mander que fon intention aveit

MONT. 1681.

Da-CHAU-MONT. 1685. Objets de PAmbassade.

l'Ambassade. Traité en faveur de la Religion. Si l'intérêt du Commerce & celui des Sciences avoient eu beaucoup de part à l'Ambassade de Siam, il ne paroît pas moins clairement que celui de la Religion en avoit sait un des principaux objets. L'Ambassadeur présenta au Ror de Siam, un Mémoire (69), qui ne se trouve que dans la Relation de l'Abbé

éct de lui donner rous les meubles de la Maifon, & gü elle vouloir abfolument qu'il les fir emporter. Comment youlez-vous refifier à un Roit On emballe des tapis de Perfe à fonds d'or, des paravens de la Chine, am lit, des dais, &c. Lidden.

(69) Outre qu'il eft fort étraordinaire en lui-mêétraordinaire en lui-mêent, il fert à confirmer l'opinion, que Tachard, Chaumonr, Choify & La-Loubere du le luis en la lance de prince pour la France & pour le Chrithaulfme y deux points fur lefquels quelques Etrangers our voulu jetter des toures. Il confilte en cinq larticles.

I. Le Sieur Ambifadeur de France flupplie refe humblement Sa Majelfé de Siam de faire publier dans toures les Villes de fon Royaume, de la premiere, feconde, troifieme, quatrieme, cinquieme & fixiesme Claffe, permifion aur Mifionnaires de premifion Loi Chrétienne, & aux Peuples de les entendre, funs que les couvequeus

puissent y mettre aucua empêchement.

Reponse. Sa Majesté de Siam fera publier, dans toutes les Villes de son Royaume desdires Classes, que les Missionnaires peuvent prêcher la Loi Chrétienne dans roures ces Villes & que les Peuples peuvent les entendre, chacun fuivant fon inclination; fans que les Gouverneurs & aurtes Officiers puissent les moleiter en aucune maniere, directement ou indirectemenr ; à condition que les Missionnaires precheront la Loi de Dieu, sans insinuer aucune nouveauré dans le cœur du Peuple, contre le Gouvernement & les Loix du Pays, sous quelque prétexte que ce foit. En cas que les Missionnaires le fillent, le present privilege fera & demeurera nul; & le Missionnaire coupable fera arrêté & renvoyé en France, fans que jamais, sur peine de la vie il puisse remerrre le pied dans le Royaume de Siam.

II. Le Sieur Ambassadeur demande que les Missionnaires puissent ensei-

## DES VOYAGES. LIP II. 479

De-Choisy, & qui reçut le nom de Trai- DE-CHAUgner les naturels du Pays marqué dans la Reponse

gnet les naturels du Pays & les rendre capables de blen fervir Sa Majefte de Siam , tant dans les affaites du Gouvernement que dans celles de la bonne conscience; que pour cela als ayent pouvoir de les rekevoir daus leur Couvent & lieux de leurs habitations, avec les mêmes privileges des autres Couvens, fans que perfonne puille les inquierer ; & que Sa Majeité ordonne que toutes les Requêtes qu'on pourra préfenter contre eux fur ce fujet, foient renvoyées à un Mandatin particulier qui tera nommé

a cet effet. Reponse, Sa Majeste, le Roi de Siam, accorde que les Missionnaires puissent enseigner les Naturels de fon Royaume à leur votonzé; en quelque science que ce foit ; qu'ils puillent les recevoir dans feurs Couvens, Ecoles & Habitations, avec les mêmes pri vileges des autres Couvens de Siam, sans que personne puisse les empêcher;& leur enseigner les sciences , loix & autres études qui ne sont pas contraires au Gouvernement & aux Loix du Royaume : Er en cas qu'on découvre , par le voye certaine de deux Témoins, qu'ils v avent contrevenu, le present Privilege sera & demeurera nul, & le Maîn tre d'Ecole & le Disciple seront traités ainsi qu'il est

marqué dans la Reponfe au premier article. Mais nu cas que les Missonnaires se contiennent dans leurs Privileges, toutes les affaires qu'ils auroft seron jugées par un Mandarin que Mr l'Evêque présente ra, & que le Roi nomera, pourvu qu'il foir capable de cet emploi.

III. Le Sieur Amballadeur demande à Sa Majefté, que tous ses Sujers, qui se feront Chrétiens, foient exempts, les Dimanches & jours de Fètes marqués par l'Eglife, de cous les fervices qu'ils doivent à leurs Mandarins, si ce n'est dans les cas de nécessité pressantes.

Reponfe. Sa Majesté accorde que tous fes Sujets . qui de bonne volonté fe feront Chrétiens , jouissent du privilege des Chrériens. en la maniere demandée par le Sieur Ambassadeur : & comme il faudra juger de la nécessiré pressante. pour éviter tous differens fur ce fujet, Sa Majefté nommera un Mandarin de fon côté, & Mr l'Evêque nommera du fien une perfonne d'autorité; & ce qu'ils regleront ensemble fera reçu & ponduellement exécuté par les Parties.

IV. Le Sieur Ambassadeur demande à Sa Majeste que si quelques uns de ses Sujets Chréciens, par vieillesse ou par infirmité deviennent incapables

#### 480 HISTOTRE GENERALE, &c. té, lorsqu'il eut été signé à Louyo, le önt. 10 de Décembre. 1681.4

de fervir , ils puissent être délivrés du fervice en fe présentant à un Mandarin que le Roi nommera dans cette vue. c . . .

Reponfe. Sa Majefté accorde que fi quelques-uns de les Sujets Chrétiens par vieilleile ou infitmité. font évidemment incapables de service, en se pré-

fentant à un Man larin gue Sa Majeité nommera dans cette vue, ils pourront être dispensés du service jusqu'à leur guetifon.

V. Le Sieur Amballadeur demande encore que pour évitet les injustices & les perfecutions qu'on pourroit faire aux nouveaux Chtétiens , Sa Majellé ait la bonté de nommer quel-Mandarin · Siamois qualifié, homme de bien dre & juger tous les Procès, fans que ledit Mandarin puisse tien prendre pour ce jugement ; en forte fuivantes. que les amendes foient par-

tagées à la fin de l'années partie au Mandarin & à les Officiers, & partie aux Pauvres; ce qui empêche ra que ledit Mandtin ne vende la jultice.

Reponfe. Sa Majesté accotde que le Mandarin dont il est patlé au second article, foit Juge deidies Procès ; & pour éviter toute ditpute , Kequete & longueut de Proces, Sa Majesté ordonne que le Mandarin, après s'ètre instruit de l'affaire . · demandera l'avis de l'un des Juges du Roi avant que de paffer Sentence, ann qu'on n'en puiife appeller. Et Sa Majesté ordonnera que tous les articles ci-deflus foient publiés par tous ses Royaumes . on force que tous fes Peuples connoissent que sa & de justice pour enten- royale volonté est que les Milionnaires jouissent desdits Privileges. Journal de De-Charly , pages 343 &

#### Fin du XXXIIIe Volume,

551578



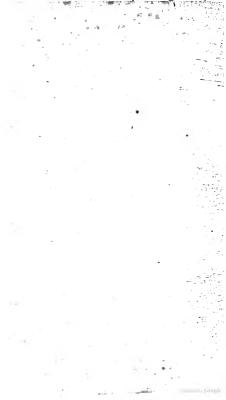



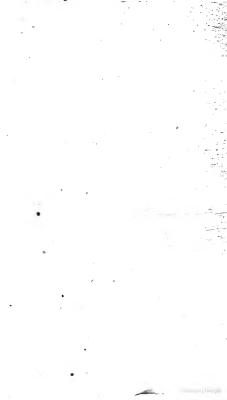



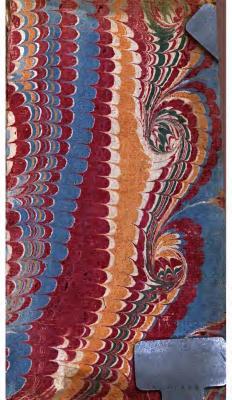

